

5.9.224







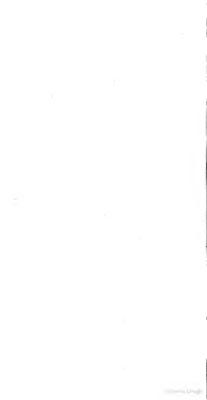

# LET RES

TOME I.



A COLOGNE, Chez Pierre Marteau.

- M. DCC. XXI.



# LETTRES PERSANES



E ne fais point ici d'Epitre Dédicatorre, & je ne demandé point de protection pour ce Livre: on le lira s'il est bon: & s'ul est mauvais, je ne me fou-

cie pas qu'on le life.

Tai détaché ces premieres Lettres pour effayer le goût du Public : j'en ai un grand nombre d'autres dans mon portefeinle, que je pourai lui donner dans la fuire.

Mais c'est à condition que je ne serai pas connu : cat si l'on vient à sçavoir mon nom, dès ce moment je me tais. Je connois une femme, qui matche affez bien, mais qui boite dès qu'on la regarde. C'est affez des desfauts de l'Ouvrage, sans que je presente encore à la Critique ceux de ma personne. Si l'on sçavoit qui je suis, on diroit : Son Livre jnne avec son caractere : il devroit employer son tems à quelque chosé de mieux : cela n'est pas digne d'un homme de l'ouvrage si quelque chosé de mieux : cela n'est pas digne d'un homme

grave. Les Critiques ne manquent jamais ces fortes de réflexions ; parce qu'on les peut faire, sans essayer beaucoup son esprit.

LES PERSANS qui écrivent ici, étoient logez avec moi; nous passions notre vie ensemble. Comme ils me regardoient comme un homme d'un autre monde, ils ne me cachoient rien. En effet des gens transplantez de si loin, ne pouvoient plus avoir de fecrets : ils me communiquoient la plupart de leurs Lettres : Je les copiai : J'en surpris même quelquesans, dont ils fe feroient bien gardez de me faire confidence ; tant elles étoient mortifiantes pour la vanité, & la jalousie Persane .

Je ne fais donc que l'office de Tradu-Cteur : toute ma peine a été de mottre l'Ouvrage à nos mœurs? J'ai foulage le Lecteur du langage Affatique autant que je l'ai pû. & l'ui fauvé d'une infinité d'expressions fublimes, qui l'auroient ennuyé jusques dans les nues.

Mais ce n'est pas tout ce que j'ai fait pour lui. J'ai retranché les longs complimens, dont les Orientaux ne sont pas moins prodigues que nous; & j'ai paffe un nombre infini de ces minuties, qui ont tant de peine à soutenir le grand jour, & qui doivent toujours mourit entre deux amis.

Si la'plupart de ceux, qui nous ont donné des recueils de Lettres, avoient fait de même; ils auroient vu leur ouvrage s'éva-

pouir.

PERSANES.

Il y a une chose qui m'a souvent étonnt; c'est de voir ces Persans quelquesois aussi instruits que moi même, des mœuts & des manieres de la Nation, jusqu'à en connotte les plus fines circonstances : & à remarquer des choses, qui , je suis sit, ou chapé à bien des Allemans, qui ont voyagé en France. J'attribué cela au long sejour qu'ils ont fair : sans compter qu'il est plus facile à un Affaitique de s'instruite des mœuts des François dans un an, qu'il ne l'est à un François de s'instruite des mœuts des Assatiques dans quatre i parce que les uns se livrent autant que les autres se communiquent peu.

L'uige a permis à rout Traducteur, & même au plus barbare Commentateur, d'orner la tête de fa Version, ou de fa glose, du panegyrique de l'Original, & den telever l'utilité, le merite & l'excelence. Je ne l'ai point fait : on en devineta facilement les raisons : une des meilleures, ett que, ce seroit une chose très ennuyeus, placée dans un lieu déja très ennuyeux de

lui-même, je veux dire une Préface.

#### LETTRE I.

USBEK à son Ami RUSTAN.

# A Ispahan.

Ols n'avons sejourné qu'un jour à dévotions sur le Tombeau de la Vierge . A 3 qui

- 1 Total

6

qui amis au monde douze Prophete, nousnous remîmes en chemin; & hier vingtcinquiéme jour de rôtre départ d'Ispahan, nous artivames à Tauris.

Rica & moi sommes peut-être les prèmiers parmi les Persans, que l'envie de sçavoir ait fait sortir de leur pays & qui ayent renoncé aux douceurs d'une vie tranquille pour aller chercher laborieusement la Sa-

geffe.

Nous fommes nez dans un Royaume floriffant; mais nous n'avons pas crû que les bornes fusfent celles de nos connoisfances; & que la lumiere Orientale dût seule nous

éclairer.

Mande-moi ce que l'on dit de nôtre Voyage; ne me flatte point, je ne compte pas fur un grand nombre d'aprobateurs, adreffe ta Lettre à Erzeron, où je fojun-terai quelque-tems. Adieu, mon cher Ruftan, fois affurè qu'en quelque lieu du monde où je fois, tu as un ami fidele.

De Tauris le 15, de la Lune de Saphar 1711.

#### LETTRE II

USBEK au premier Eunuque noir.

A son Serrail d'Ispahan.

TU és le Gardien fidéle des plus belles femmes de Perfe; je t'ai confiè ce que j'avois dans le monde de plus cher; tu ciens en

n

en tes mains les clefs de ces portes farales, qui ne s'ouvrent'que pour moi. Tandis que tu veilles fur ce depôt précieux de mon cœur il fe repose, & jeuit d'une se curité entiere. Tu fais la garde dans le silence de la nuit, comme dans le tumulte du jour s tes soins infatigables soutement la vertu, lots qu'elle chancelle. Si les femmes que tu garde vouloient sortie de leur devoir, tu leur en serois perdre l'esperance; tu es le sieau du vice, & la colomne de la fidèlité.

Tu leur commandes, & leur občís; in execute aveuglement toutes leurs volontez; & leur fais executer de même les loix du Serrail: tu trouve de la gloire à leur rendre les fervices les plus viis: tu te foumets avec respect, & avec crainte, à leurs ordres légitimes: tu les fers comme l'Esclave de leurs Esclaves, mais par un retour d'empire, ut commande en maître comme moi même, quand tu crains le relêchement des loix de la pudeur, & de la modeflie.

Souviens-toi foujouts du néant, d'où je t'ai fait fortir, lorfque tu étois le der-niet de mes efclaves, pour te mettre en cette place, & te confier les délices de mon cœur : tiens-toi dans un profond abaifle-ment auprès de celles qui partagent mon amour : mais fais-leur en même- tens feir leur extrême dépendance: procure-leur tous les plaifirs qui peuvent être innocens : trompe leurs inquiétudes : amufe-les par la mufique, les danfes, les boiffons délicieu-fes : perfuade-leur de s'affembler fouvent. Si elles veulent aller à la campagne, tu

peux les y mener : mais fais faire main baffé fur tous les hommes qui se presenteront devant elles : exhorte-les à la propreté, qui elt l'image de la hetteté de l'ame : parle-leur quielquefois de moi : Je voudrois les revoir dans ce lieu charmant , qu'elles embellistent. Adieu,

De Tauris le 18. de la Lune de Saphar 171.1.

#### LETTRE III.

# Z'ACHI à USBEK

# A Tauris.

Nos avons ordonné au Chef des Eunuques de nous mener à la campane ail te dita qu'ancun accident ne nous elt arrivé. Quand il falut traverfer la Riviere & quitter nos litieres , nous nous mimes felon la coutume dans des boëttes: deux esclaves nous porterent sur leurs épaules: & nous échapanes à tous les regards.

Comment aurois ie pû vivre, chen Ulb K, dans tom Serrail d'Ilpahan, dans ces lieux, qui me rapellant sans ceste mes plaisits passez, itritoient tous les jours mes destirs avec une nouvelle violence? J'errois d'apartemens en apartemens, te cherchant toujours, & me te trouvant jamais; mais rencontrant par tout un cruel souvenir do ma felicité passe se tout un cruel souvenir don felicité passe se lieu, où pour la première fois de ma vie.

je te reçus dans mes bras : tantôt dans celui , où tu décidas cette fameuse querelle entre tes femmes : chacune de nous se prétendoit superieure aux autres en beauté : nous nous presentames devant toi, apres avoir épuisé tout ce que l'imagination peut fournir de parures, & d'ornemens : tu vis avec platfir des miracles de nôtre art : tu admiras juíques où nous avoit emporté l'ardeur de te plaire : mais tu vis bien-tôt ceder ces charmes empruntez à des graces plus naturelles: tu détruifis tout nôtte ouvrage : il falut nous dépouiller de ces ornemens, qui t'étoient devenus incommodes : il falut paroître à ta vûë dans la fimplicité de la nature; Je comptai pour rien la pudeur : Je ne pensai qu'à ma gloire. Heureux Ulb:k, que de charmes forent étalez à tes yeux : nous te vîmes long-tems errer d'enchantemens en enchantemens: ton ame incertaine demeura long-tems fans fe fixer : chaque grace nouvelle te demandoit un tribut : nons fûmes en un moment toutes convertes de tes bailers : tu portas res curieux regards dans les lieux les plus fecrets: tu nous fis paffer en un instant dans mille fituations differentes : toujours de nouveaux commandemens; & une obeiffance toûjours nouvelle. Je te l'avouë, Ufbek, une passion encore plus vive que l'ambition, me fit fouhaiter de te plaire, Te me vis insensiblement devenir la maitreffe de ton cœur ; tu me pris : tu me quittas: tu revins à moi, & je scûs te retenir : le triomphe fut tout pour moi, & le desespoir pour mes rivales; il nous sembla que nous

#### LETTRES

10

nous fustions seuls dans le monde : tout ce qui nous entouroit, ne fut plus digne de nous occuper. Plût au Ciel que mes rivales euffent eu le courage de rester témoins de toutes les marques d'amour, que je reçûs de tot. Si elles avoient bien vû mes transports, elles autoient senti la difference qu'il y a de mon amour au leur; elles auroient vû que fi elles pouvoient difputer avec moi de charmes; elles ne pouvoient pas disputer de sensibilité.... Mais où suis-ie; Où m'emmene ce vain recit ? c'est un malheur de n'être point aimee; mais c'est un affront de ne l'être plus. Tu nous quiete, Ufb:k, pour aller dans des Climats barbares. Quoi ? tu compte pour rien l'avantage d'être aime? Helas, tu ne sçai pas même ce que tu perds! Je pouffe des foupirs, qui ne font point entendus; mes larmes coulent, & tu n'en jouis pas : il femble que l'amour respire dans le Serrail ; & ton infenfibilité t'en éloigne fans ceffe : ah mon cher Ufbek fitu içavois être heureux.

Du Serrail de Fatmé le 11, de la Lune de Maharran 1711.

# LETTRE IV.

#### ZEPHIS à USBEK.

#### A Erzeron.

P.Efin ce monstre noir a résolu de me L'desesperer : il veut à toute force m'ôter mon esclave Zelide, Zelide qui me sert avec tant d'affection . & dont les adroites mains portent par tout les ornemens, & les graces : il ne lui suffit pas que cette separation foit douloureuse: il veut encore qu'elle foit deshonorante. Le traître veut regarder comme criminels les motifs de ma confiance; & parce qu'il s'ennuye derriere la porte, où je le renvoye toûjours; il ofe supofer qu'il a entendu, ou vû des choses, que je ne scais pas même imaginer. Je fuis bien malheureuse; ma retraite, ni ma vertu ne scauroient me mettre à l'abra de ses soupçons extravagants : un vil efclave vient m'attaquer jusques dans ton cœur, & il faut que je m'y défende, Non, j'ai trop de respect pour moi-même pour descendre jusqu'à des justifications : Je ne veux d'autre garant de ma conduite, que toi-même, que ton amour, que le mien; & s'il faut te le dire cher Ufb.k, que mes larmes.

Du Serrail de Fatmé le 29, de la Lune de Maharran 1711.

# LETTRE V.

# RUSTAN à USBEK.

# A Ergeron.

"U és le sujet du toutes les conversa-I tions! d'Ispahan ; on ne parle que de ton départ : les uns l'attribuent à une legereté d'espris : les autres à quelque chagrin : tes amis seuls te défendent & ils ne persuadent personne: on ne peut comprendre que tu puisse quitter tes femmes, tes parens, ta patrie, tes amis, pour aller dans des climats inconnus aux Perfans. La mere de Rica est inconsolable; elle te demande son fils , que tu lui as, dit-elle, enlevé. Pour moi, mon cher Ufbek, je me fens naturellement porté à aprouver tout ce que ru fais : mais je ne sçaurois te pardonner ton absence, & quelques raisons que tu m'en puisses donner, mon cœur ne les goûtera jamais. Adieu, aime moi toûjours.

D'ispahan le 18. de la Lune de Rebiab I. 1711,

#### LETTRE VI.

## USBEK à fon ami NESSIR.

# A Ispahan.

A Une Journée d'Erivan nous quittâmes la Perse pour entret dans les terres de l'obcissance des Turcs : douze jours après nous arrivâmes à Erzeron, où nous sejournames trois ou quarte mois.

Il faut que je te l'avouë, Neffir, j'ai fenri une douleur fecrete, quand j'ai perdu la Perfe de vue, & que je me fuis trouvé au milieu des perfides Ofmalins. A mefure que j'entrois dans les pays de ces profanes, il me fembloit que je devenois profane moi même.

Ma patrie, ma famille, mes amis, se sont presentez à mon esprit, ma tendreste s'est réveillée; une certaine inquietude a achevé de me troubler, & m'a fait connoître que pour mon repos, j'avois tropentrepris.

Mais ce qui afflige le plus mon cœur, ce sont mes femmes; je ne puis penser à elles que je ne sois dévoré de chagrin.

Ce n'est pas, Nessir, que je les aime : je lme trouve à cet égard dans une infensibilité, qui ne me laisse point de desirs. Dans le nombreux Serrail, où j'ai vécu, j'ai prévenu l'amour, & l'ai détruit par luimême : mais de ma froideur même il sort une jalousse secrete, qui me dévore : je vois Teme 1. 14

une troupe de femmes laiffées prefqu'à elles-mêmes : je n'ai que des ames laches qui m'en répondent : j'aurois peine à être en fürete, fi mes esclaves étoient fideles : que sera ce s'ils ne le sont pas ? Quelles triftes nouvelles peuvent m'en venir dans les pais éloignez que je vais parcourir ? C'est un maloù mes amis ne peuvent porter de remede : c'est un lieu dont ils doivent ignorer les triftes fecrets : &fqu'y pou roient-ils faire ? In'aimerois-je pas mille fois mieux une obscure impunite; qu'une correction éclatante ? Je dépose en ton cour tous mes chagrins, mon cher Neffir; c'est la seule consolation qui me reste, dans l'etat ou je fuis.

D'Ergeron le 10. de la Luns àc Rebiab 2. 1711.

# LETTRE VII.

# FATME & USBEK.

#### A Erzeron.

Ly a deux mois que tu es parti, mon cher Ufbek, & dans l'abattement où je fuis, jene puis pas me le persuader encore. le cours tout le Serrail, comme fi tu y etois; je ne suis point desabusee: que veuxru que devienne une femme qui t'aime, qui étoit accoûtumée à te tenir dans fes bras; qui n'étoit occupée que du foin de te donner des preuves de fa tendresse ? libre

la violence de fon amour.

Quand je t'épousai, mes veux n'avoient point encore vulle vifage d'un homme, tu es le seul encore dont la vue m'ait eté permife \* : car je ne compte pas au rang des hommes ces Eunuques affreux, dont 12 moindre imperfection est de n'être point hommes. Quand je compare la beauté de ton visage avec la difformité du leur, je ne puis m'empêcher de m'estimer heureufe: mon-imagination neme fournit point d'idee plus raviffante, que les charmes enchanteurs de ta personne. Je te le jure, Ufbek, quand il me seroit permis de sortir de ce lieu, où je fuis enfermée par la nécessité de ma condition : quand je pourois me derober à la garde, qui m'environne: quand il me seroit permis de choisir parmi tous les hommes qui vivent dans cette Capitale des Nations, Usbek, je te le jure, je ne choisirois que toi; il ne peut y avoir que toi dans le monde, qui mérite d'être aime.

Ne pense pas que ton absence m'ait fait regliger une beaute qui t'est chere: quoique je ne doive être vitë de personne, & que les ornemens, dont je me pare, soient inutiles à ton bonheur; je cherche cependant à m'entretenir dans l'habitude de plaire; je ne me couche point que je ne me sois parfumée des essences les plus délicieurses; je me rapelle ce tem heureux, où ut sense les plus des plaires per me se plus des estates plus des plus des

<sup>\*</sup> Les Femmes Perfanes font beaucoup plus étroitement gardées, que les Femmes Turques, & les Femmes Indiennes.

venois dans mes bras; un songe flatteur qui me seduit , me montre ce cher objet de mon amour s mon imagination se perd dans ses desirs, comme elle se flatte dans ses esperances: je pense quelquefois que dégoûté d'un pénible voyage, tu vas revenit à nous: la nuit se passe dans des songes qui n'apartiennent ni à la veille, ni au sommeil: je te cherche à mes côtez, & il me semble que tu me fuis: enfin le feu qui me devore, diffipe lui même ces enchantemens & rapelle mes esprits; je metrouve pour lors si animée.... Tu ne le croirois pas, Ufbek, il est impossible de vivre dans cet état; le feu coule dans mes veines : que ne puis-je t'exprimer ce que je fens fi bien : & comment fens-je fi bien, ce que je ne puis t'exprimer! Dans ces momens, Usbek, je donnerois l'empire du monde pour un seul de tes baisers. Qu'une femme est malheureuse d'avoir des desirs si violens, lors qu'elle est privée de celui qui peut seul les satisfaire; que livrée à elle même, n'ayant rien qui puisse la distraire, il faut qu'elle vive dans l'habitude des foupirs, & dans la fureur d'une passion irritée; que bien loin d'être heureuse, elle n'a pas même l'avantage de servir à la felicité d'un autre; ornement inutile d'un Serrail, gardée pour l'honneur, & non pas pour le bonheur de son Epoux.

Vous êtes bien cruels, vous autres hommes ! Vous êtes charmez que nous ayons des defirs, que nous ne puissons pas fatisfaire: vous nous traitez comme si nous étions insensibles; & vous seriez bien fa-

nez

chez que nous le fuffions: vous croyez que nos defirs fi long-tems mortifiez, feront irritez à votre viès: il y a de la peine à fe faire aimer; il est plus court d'obtenir de nôtre temperament, ce que vous n'osez esperer de vôtre merite.

Adieu, mon cher Usbek, adieu; je compte que je ne vis que pour t'adorer; mon ame est toute pleine de toi; & ton absence bien loin de te faire oublier, animeroit mon amour, s'il pouvoit devenir;

plus violent.

Du Serrail d'Ispahan le 11. de la Lune de Rebiab 1, 1711.

#### LETTRE VIII.

Us BE k à fon ami Rus TA No

# A Ifpahan.

TA Lettre m'a été rendue à Erzérom, où je suis. Je m'étois bien, douté que mon départ feroit du bruit : je ne mes suis point mis en peine : que veux-tu que je suive la prudence de mes ennemis, ou la mienne?

Je parus à la Cout-des ma plus tendre jeuneffe ; je le puis dire , mon cœut ne s'y-cortompit point ; je formai même un grand deffein ; j'ofai y être yertueux. Des que je consus le vice , je m'en éloignal ; mais je m'en aprochai enfuire pour le démafquer. Je portai la vertité jusqu'aux pieds du trônes

j'y parlai un langage jusqu'alors inconnu; je déconcertai la flaterie; & j'étonnai enmême-tems les adorateurs, & l'Idole.

Mais quand je vis que ma fincerité m'avoit fait des ennemis ; que je m'étois attiré la jaloufie des Ministres, sans avoir la faveur du Prince ; que dans une Cour corrompue; je ne me foûtenois plus que par. une foible vertu; je résolus de la quitter. Je feignis un grand attachement pour les Sciences ; & à force de le feindre, il me vint réellement. Je ne me mêlai plus d'aucunes affaires; & je me retirai dans une maison de campagne. Mais ce parti même avoit ses inconveniens; je restois toujours. exposé à la malice de mes ennemis, & je. m'étois presque ôté les moyens de m'en garantir. Quelques avis secrets me firent penfer à moi ferieusement : Je résolus de m'exi let de ma patrie; & ma retraite même de la Cour, m'en fournit un prétexte plausible. J'allai au Roi; je lui marquai l'envie que l'avois de m'instruire dans les Sciences de l'Occident; je lui infinuai qu'il pouroit tirer de l'utilité de mes voyages; je trouvai grace devant les yeux : je partis ; & je dérobai une victime à mes ennemis.

Voilà, Rustan, le véritable motif de mon voyage: laisse parker lipatian; ne me défens que devant ceux qui m'aiment; laisse à mes ennemis leurs interprétations malignes; je suis trop heureux que ce soit

le seul mal qu'ils me puissent faire.

On parle de moi à present : peut-être ne serai-je que trop oublié, & que mes amis... Non , Rustan , je ne veux point me.

PERSANES, 19
3me livrer à cette trifte pensée : je leur serai toujours cher : je compte sur leur fidélité, comme sur la tienne.

D'Erzéron le 20, de la Lune de Gemmadi 2º 1711,

#### LETTREIX.

## LE PREMIER EUNUQUE à IBBI.

## A Erzeron.

V fuis ton ancien Maître dans ses
Voyages; tu parcours les Provinces
des Royaumes; les chagrins ne scauroient
faitre d'ampression sur toi s'chaque instant
te montre des choses nouvelles; tout ce
que tu vois te récrée, & te fait passer le
tems sans le sentir.

Il n'en est pas de même de moi, qui enfermé dans une affreuse prison, suis toûjours environné des mêmes objets, & dévoré des mêmes chagtins; je gémis accablé sous le poids des soins, & des inquiétudes de cinquante années, & dans le cours d'une longue vie, je ne puis pas ditre avoir eu un jour ferain, & un moment tranquille.

Loríque mon premier Maître eur formé le cruel projet de me confier ses femmes, & m'eût obligé par des séductions soûtenues de mille menaces, de me séparet pout jamais de moi-même: las de servir dans les emplois les plus pénibles, je comprai sa-crifier mes passions à mon repos, & à ma

fortune. Malheureux que j'étois! mon esprit préocupé me faifoit voit le dédommagement, & non pas la pette : j'esperois que ie serois délivre des atteintes de l'Amour par l'impuissance de le satisfaire. Helas on éteignit en moi l'effet de mes passions, sans en éteindre la cause; & bien loin d'enêtre soulagé, je me trouvai environné d'objets, qui les irritoient sans cesse. l'entraidans le Serrail où tout m'inspiroit le regret de ce que j'avois perdu : je me fentois antmé à chaque instant : mille graces naturelles sembloient ne se découvrir à ma vûë, que pour me défoler : pour comble de malheurs, j'avois toûjours devant les yeux un homme heureux. Dans ce tems de trouble, ie n'ai jamais conduit une femme dans le lit de mon Maître, je ne l'ai jamais deshabillée, que je ne fois rentre chez moi la rage dans le cœur, & un affreux desespoir dans l'ame.

Voilà comme j'ai paffe ma miferable jeunesse: je n'avois de confident que moi-même. Chargé d'ennuis & de chagrins, il me les faloit dévorer : & ces mêmes femmes que j'étois tenté de regarder avec des yeux fi tendres, je ne les envifageois qu'avec des regards severes : j'étois perdu si elles m'avoient pénétré : buel avantage n'en au-

roient-elles pas pris?

Je me souviens qu'un jour que je mettois une femme dans le bain , je me fentis fi transporté, que je perdis entierement la raison, & que j'osai porter ma, main dans un lieu redoutable. Je crus à la premiereréflexion que ce jour éroit le dernier de

nics

mes jours : je fus pourant affez heureux pour échaper à mille motts : mais la beaute que j'ayois faite confidente de ma foibleffe, me vendit bien cher fon filence; je perdis entierement mon autorité fur elle i & elle m'a obligé depuis à des condécendances, qui m'ont exporé mille fois à perdre la vie.

Enfin les feux de la jeunesse ont passe, je fuis vieux, & je me trouve à cet égard dans un état tranquille; je regarde les femmes avec indifference : & je leur rends bien rous leurs mépris, & tous les tourmens qu'elles m'ont fait souffrir : je me souviens toûjours que j'étois né pour les commander; & il me semble que je redeviens homme dans les occasions, où je leur commande encore. Je les hais depuis que je les envisage de sens froid, & que ma raison me laisse voir toutes leurs foiblesses : quoique je les garde pour un autre, le plaisit de me faire obert me donne une joye secrette: quand je les prive de tout, il me semble que c'est pour moi, & il m'en revient tous jours une fatisfaction indirecte : je me trous ve dans le Serrail comme dans un petit Empire; & mon ambition la feule passion qui me teste, se satisfait un peu. Je vois avec plaisit que tout roule sur moi, & qu'à tous les instans je suis nécessaire : je me charge volontiers de la haine de toutes ces femmes, qui m'affermit dans le poste où je fuis : auffi n'ont-elles pas affaire à un ingrat : elles me trouvent au devant de tous leurs plaifirs les plus innocens : je me presente toujours à elles comme une barriere inébranlable : elles forment des projets,

LETTRES & je les arrête foudain : Je m'arme de re-

fus; je me herisse de scrupule; je n'ai jamais dans la bouche que les mots de devoir, de vertu, de pudeur, de modeftie : je les desespere en leur parlant sans cesse de la foibleffe de leur fexe, & de l'autorité du Maîrre : je me plains ensuite d'être oblige à tant de severite, & je semble vouloir leur faire entendre, que je n'ai d'autre motif que leur propre interêt, & un grand atta-

chement pour elles.

Ce n'est pas qu'à mon tour je n'aye un' nombre infini de desagremens; & que tous les jours ces femmes vindicatives ne cherchent à rencherir fur ceux que je leur donne : elles ont des revers terribles : il y 2 entre nous comme un flux & reflux d'empire & de soumission : elles font toujours' tomber fur moi les emplois les plus humilians; elles affectent un mépris qui n'a point d'exemples & fans égard pour ma vieillesse, elles me font lever la nuit dix fois pour la moindre bagatelle : je suis accable sans ceffe d'ordres, de commandemens, d'emp'ois, de caprices : il femble qu'elles se relayent pour m'exercer, & que leurs fantaifies ne se succedent: souvent elles se plaifent à me faire redoubler de soins; elles me font faire de fausses confidences : rantôt on vient me dire qu'il a paru un jeune homme au tour de ces murs ; une autre fois qu'on a entendu du bruit, ou bien qu'on doit rendre une Lettre: tout ceci me trouble, & elles rient de ce trouble : elles font charmées de me voir ainsi me tourmenter moimême. Une autre fois elles m'attachent der

PERSANES.

siere la porte, & m'y enchaînent nuit & jourtelles (gavent bien freindre des manaldies, des défaillances, des frayeurs : elles ne manquent pas de prétexice pour me mener au point où elles veulent : il faut dans ces occasions une obélifance aveugle & une complaifance fans bornes : un refus dans la bouche d'un homme comme moi, feroit une chofe inouire; & & je balançois à leur obét, elles feroient en droit de me châtet : j'aimerois autant perdfe la vie, mon chet Ibbi, que de descendre à cette hus miliation.

Ce n'eft pas tout : je ne suis jamais sue d'être un instant dans la faveur de mon Maitre; j'ai autant d'ennemis dans son cœur . qui ne songent qu'à me perdre : elles ont des quart d'heures où je nesuis point écoûté; des quart d'heures où l'on ne refuse rien; des quart d'heures où j'ai toûjours tort : ie mene dans le lit de mon Maître des femmes irritées: crois-tu que l'on y travaille pour moi, & que mon parti foit le plus fort? J'ai tout à craindre de leurs larmes, de leurs foupirs, de leurs embraffemens, & de leurs plaisirs mêmes : elles sont dans le lieu de leurs triomphes; leurs charmes me deviennent terribles; les services presens effacent dans un moment tous mes services passez; & rien ne peut me répondre d'un Maître qui n'est plus à lui-même.

Combien de fois m'est-il arrivé de me coucher dans la faveur, & de melever dans la disgrace? Le jour que je fus fouerté si indignement au tour du Serrail, qu'avoisje fait? le laissai une semme dans les bras de mon Maître: des qu'elle le virenflâme, elle versa un tortent de larmes; elle fo plaisnit, & mênagea-si bien ses plaintes, qu'elles augmentoient à mesure de l'amour, qu'elle faisoit naître. Comment aurois je pù soitenir dans un moment si critique ? le fus perdu lorsque je m'y attendois le moins ; je fus la victime d'une négociation amoureuse, & d'un traité que les soupirs avoient fait. Voilà; cher Ibbi, l'êrat oruel dans lequel j'ai toùjours vécu.

Que tu es heureux! tes soins se bornent uniquement à la personne d'Usbak; il rest facile de lui plaire, & de te maintenir dans sa faveur jusqu'au dernier de tes jours.

Du Serrail d'Ispahan le dernier de la Lune de Saphar 1711.

# LETTRE X.

# MIRZA à son Ami USBEK.

# A Erzeron.

TU étois le seul qui pût me dédommager de l'abénece de Rica; & il n'y avoit que Rica qui pût me consoler de la tienne. Tu nous manquent Usbek; tuétois l'ame de nôtre societe; qu'il faut de violence pour rompre les engagemens, que le cœut & l'espiti ont formez?

Nous disputons ici beaucoup: nos disputes roulent ordinairement sur la Morale. Hier on mir en question, si les hommes

orent

étoient heureux par les plaifits, & les faisfactions des Sens, ou par la pratique de la vertu? Je t'ai fouvent obli dire que les hommes étoient nez pour être vertueux; & qual la jufitce et une quaité, qui leur est auffi propre que l'existence. Explique-moi je te prie, ce que tu veux dire.

J'ai parlé à des Mollaks, qui me desefperent avec leurs passages de l'Alcoran, car je ne leur parle pas comme vrai croyant; mais comme homme, comme citoyen,

comme pere de famille. Adieu.

D'Ispahan le dernier de la Lune de Saphar 1711.

#### LETTRE XI.

# U sbek à Mirza

# A Ispahan.

TU renonce à ta raifon pour effayer la mienne; tu defeends jusqu'à me confulter, tu me crois capable de t'instruire. Mon cher Mirza, il y a une chose qui me fatte encore plus que la bonne opinion, que tu as concide de moi, c'est ron amitie qui me la procure.

Pour remplir ce que tu me preferis, je n'ai pascrü devoir employer des raifonnemens fort abstraits : il y a de certaines veritez qu'il ne suffit pas de persuader, mais qu'il faut encore faire sentir, telles son les véritez de Morales; peut être que co mor-

Tome 1. C ceau

ceau d'histoire te touchera plus qu'une

Philosophie subtile.

Il avoit en Arrabie un petit Peuple, apellé Troglodite, qui descendoit de ces anciens Troglodites, qui, si nous en croyons les Historiens, ressembloient plus à des bêtes qu'à des hommes. Ceux-ci n'étoient point si contres des Ours si la ne sifiloient point velus comme des Ours si la ne sifiloient point ils avoient des yeux; mais ils étoient si méchans & si seroces, qu'il n'y avoit parmi eux aucun principe d'équis e, ni de justice,

Ils avoient un Roi d'une origine étrangere, qui voulant corriger la méchanceté de leur naturel, les trattoit severement; mais ils conjuçerent contre lui, le tuerene & exterminerent toute la famille Royale.

Le coup étant fait, ils s'affemblerent pour choifir un gouvernement; & après bien des diffentions, ils créerent des Magistrates, mais à peine les curent-ils élus, qu'ils leur devinent infuportables; & ils les maffacrerentencore.

Ce peuple libre de ce nouveau joug, ne consulta plus que son naturel sauvage; tous les particuliers convinrent qu'ils n'obérroient plus à personne; que chacu veilletoit uniquement à se interêts, sans consul-

ter ceux des autres.

Cette resolution unanime flattoit extrêmement tous les particuliers: ils disoient, qu'ai-je affaire d'aller me tuer à travailler pour des gens, dont je ne me soucie point è je pensérai uniquement à moi i je vivrai heureux ; que m'importe que les autres le soient è je me procurerai tous mes besoins, & pourvir que je les aye, je ne me soucie point que tous les autres Proglodites soient

miserables.

On étoit dans le mois où l'on ensemence les terres : chacun dit , je ne labouterai mon champ que pour qu'il me fournisse le bled, qu'il me faut pourme nourrir; une plus grande quantité me seron inutile : je ne prendrai point de la peine pour rien.

Les terres de ce petir Royaume, n'étoient pas de même nature i il y en avoit d'artides, & de montagneuses : & d'autres qui dans un terrain bas , étoient artorses de plus fieurs tuitseaux. Cette année la sécheresse qui étoient dans les lieux èlevez manquement absolument, tandis que celles qui puent être artoses sirent très fertiles; ainsi les peuples des montagnes périrent presque tous de faim par la durete des autres, que leur resuscent de parquer de des un consequent et de la direct de la dire

L'année enfuire fur très pluvieufe les fieux élevez le trouverent d'une fertiliré extraordinaire; & les terres baffes furent fubmergées. La moitié du peuple cria une feconde fois famine; mais ces intérables trouverent des gens auffi durs qu'ils l'a-

voient été eux-mêmes.

Un des principaux habitans avoit une femme fort belle; son voisin en devint amoureux & l'enleva : il s'emut une grande quetelle; & après bien des injures & des coups, ils convintent de s'en remettre à la décision d'un Troglodire; qui; pendant que la Republique fubsifiot; avoit en quelque crédit. Ils allerent à lui; & vouce

45 ( DOI)

lurent lui dire leurs raifons ; que m'impor te, dit cet homme, que cette femme fort à vous, ou à vous? J'ai mon champ à labourer; je n'irai peut-être pas employer mon tems à terminer vos differens, & travailler à vos affaires, tandis que je négligerai les miennes ; je vous prie de me laiffer en repos , & de ne m'importuner plus de vos querelles ; là deffus il les quitra, & s'en alla travaillet ses terres. Le ravisseur qui étoit le plus fort, jura qu'il mouroit plûtôt que de rendre cette femme, & l'autre pénétré de l'injustice de son voisin, & de la dureré du Juge, s'en retournoit desespere; lors qu'il trouva dans son chemin une femme jeune & belle qui revenoit de la fontaine, il n'avoit plus de femme; celle là lui plût, & elle lui plût bien d'avantage, lors qu'il aprit que c'étoit la femime de celui qu'il avoit voulut prendre pour Juge , & qui avoit été si peu sensible à son malheur ; il l'enleva, & l'emmena dans fa maifinn.

Il y avoit un homme qui possedoit un champ assez fertile, qu'il cultivoit aver grand soin : deux de ses voisses s'unirent ensemble, le chasserent de sa maison, occuperent son champ : ils frent entreux une union pour se désendre contre tous ceux qui voudroient l'usurper, & essectivement ils se soutinent par la pendant plusseurs moiss mais un des deux ennuyé de partager ce qu'il pouvoit avoir tout feul, tua l'autre, & devin seul maître du champ, son empire ne stut pas long : deux autres Troglodites vinrent l'atraquet : il se trouva

facré.

Un Troglodite presque tout nud, vit de la laine qui étoit à vendre:il en demanda le, prix; le Marchand dit en lui-même; naturellement je ne devrois espeter de ma laire, qu'autant d'argent qu'il en faut, pout acheter deux mesutes de bled ; mais je la vals vendte quatre fois davantage, afin d'avoir huit mesutes. Il falut en paffet pat là , & payer le prix demandé. Je suis bien aise, dit le Marchand, j'aurai du bled à present. Que dites - vous, reprit l'étranget, vous avez besoin de bled ? J'en ai à vendre ; il n'y a que le prix qui vous étonnera peut être 3. car vous scaurez que le bled est extrêmement cher, & que la famine règne presque par tout : mais rendez-moi mon atgent . & je vous donnerai une mesure de bled; car je ne yeux pas m'en defaire autrement, dufficzvous crever de faim.

Cependant une maladie cruelle ravagooit la contrée : un Medeein habile y artiva du païs voisin, & donna ses remedes si à propos, qu'il guerir tous ceux qu'i avoit traitez, demandet son silante la maladie eut cesse, demandet son silante in anis il ne trouva que des refus; il retourna dans son païs, & il y artiva accable de farigues d'un si long voyage, mais bien-tôt après il aprit que la meme maladie se faisoit sentir de nouveau; & affligeort plus que jumais cette terre ingrate: ils allerent a lui cette sois, & n'artendirent pas qu'il vint che z eux; allez, leur dit - il, hommes injustes i vous avez, leur dit - il, hommes injustes i vous avez, dans

dans l'ame un poison plus mortel, que celui dont vous voulez guerti; yous ne méritez pas d'occuper une place sur la trer, parce que vous n'avez point d'humanité, & que les règles de l'équité vous sont inconnuês; je croirois offenser les Dieux, qui vous punissent, si je m oposois à la Justice de leurolete.

A Erziron le 3. de la Lune de Gemmudi 2. 1711.

### LETTRE XIL

## U s B B K au même.

## A Ispahan.

TU as vu, mon cher Mirza, comment: Les Troglodites périrent par leur méchanceté même, & furent les victimes de leurs propres injustices. Deltant de familles: il n'en resta que deux, qui échaperent aux malheurs de la Nation. Il y avoit dans ce païs deux hommes bien finguliers : ils avoient de l'humanité ; ils connoissoient la justice; ils aimoient la vertu : autant liez par la droiture de leur cœur, que par la corruption de celui des autres; ils vovoient la défolation générale, & ne la ressentoient que par la pitie : c'étoit le motif d'une union nouvelle : ils travailloient avec une follicitude commune pour l'interêt commun; ils n'avoient de differens, que ceux qu'une douce & tendre amitié, faisoit naîtro

naître, & dans l'endroit du pais le plus écarté, separez de leurs compatriotes indignes de leur presence, ils menoient une vie heureuse & tranquille: la terre sembloit produire d'elle-même, cultivée par ces vertueuses mains.

Ils aimoient leurs femmes; & ils en étoient tendrement cheris : toute leur attention étoit d'élever leurs enfans à la vertu: ils leur representoient sans cesse les malheurs de leurs compatriotes , & leur mettoient devant les yeux cet exemple fi touchant : ils leur faisoient sur tout sentir que l'interet des particuliers se trouve toûjours dans l'interêt commun ; que vouloir s'en feparer , c'est vouloir se perdre ; que la vertu n'est point une chose qui doive nous coûter ; qu'il ne faut point la regarder comme un exercice pénible ; & que la justice pour autrui , estrune charité pour nous.

Ils eurent bien - tôt la confolation des Peres vertueux, qui est d'avoir des enfans, qui leur ressemblent. Le jeune Peuple qui s'éleva fous leurs yeux s'accrut par d'heureux mariages : le nombre augmenta. l'union fut toujours la mêmé; & la Vertu, bien loin de s'affoiblir dans la multitude, fut fortifiée au contraire par un plus grand. nombre d'exemples.

Qui pourroit representer ici le bonheur de ces Troglodites ? Un Peuple si juste devoit être cheri des Dieux. Des qu'il ouvrit les yeux pour les connoître, il aprit à les c aindre : & la Religion vint adoucir dans les Mœurs ce que la Nature y avoit laisse de trop tude.

LETTRES

Ils inflituerent des fêtes en l'honneur des Dieux iles jeunes files ornées de flurs ; & les jeunes files ornées de flurs ; & les jeunes files ornées de flurs ; & les jeunes garçons les célébroient par leurs danfes , & par les accords d'une Mudique champêtre : on faifoir enfuite des felftins , où la joye ne régnoir pas moins que la frugalité : c'étoit dans ces affemblées que parloit la nature naive; c'eft là qu'on aprenoit à donner le cœur , & à le recevoir : c'eft là que la pudeur virginale faifoir en rougiffant un aveu furpris , mais bien tôt confirmé par le confentement des peres : & c'ét-li à que les tendres meres fe plaifoient à prévoir par avance une union douce & fidelle.

On alloit au Temple pour demander les faveurs des Dieux i ce n'étoit pas les richeffes, & une onereufe abondance; de pareils fouhaits éroient indignes des heureux Troglodices; ils ne feavoient les defirer que pour leurs compartiotes : ils n'étoient au pied des aviels que pour demander la fanté de leurs peres, l'union de leurs fferes, à tendreffe de leurs femmes, l'amout & l'oberiffance de leurs enfans : les filles y venoient aporter le tendre Sacrifice de leur cœit; & ne leur demandoient d'autre grace, que celle de pouvoir rendre un Troglodite houreux.

Le foir lorsque les troupeaux quittoient les prairies, & que les bequis fatiguez avoient ramené la charuë, ils s'aftembloient; & dans un repas frugal; ils chantoient les injustices des premiers Troglodies, & leurs malheurs; la vert u citauffante avec un nouveau Peuple; & sa feligant de la commence de la c

cıté

33

cité : ils chantoient enfuite les grandeurs des Dieux leurs faveurs toitjours préfactes aux hommes, qui les implorent, & leur colere inévitable à ceux qui ne les cragnent pas : ils décrivoient enfuite les délices de la vie champêtre, & le boñheut d'une condition toûjours parée de l'innocence : bien-tôt ils s'abandonnoient à un fommeil, que les foins & les chagrins n'interrompoient jamais.

La nature ne fourniffoir pas moins à leurs defirs qu'à leurs befoins : dans cè païs heureux la cupidité étoit étrangere ; lis fe faifoient des prefens , où celui qui donnoit , croyoit tolijours avoir l'avantage: le peuple Troglodite fe regardoit comme une feule famille ; les rroupeaux étoient prefque toûjours confondus ; la feule peine qu'on s'eparginoit ordinairement c'étoit de

les partager.

D'Ergéron le 6. de la Lune de Gemmadi 1. 1711.

## LETTRE XIII.

## U S B E K au même.

JE me (caurois affez te parlet de la Vertu des Troglodites. Un d'eux difoir unjour : mon pere doit demain labourer fon champ 1, je me leverai deux heures avant lui; & quand il ira à fon champ, il le trouvera tout labouré. Un autre difoir en lui-même, il me fem-

Un autre dijoit en lui-meme, il me femble. ble que ma sœur a du goût pour un jeune Troglodite de nos parens; il faut que je parle à mon pere . & que je le détermine à

faire ce mariage.

On vint dire à un autre que des voleurs avoient enlevé fon troupeau. J'en fuis bien faché, dit-il, car il y avoit une genisse toute blanche que je voulois offrir aux Dieux.

On entendoit dire à un autre : il faut que faille au Temple remercier les Dieux; car mon frere, que mon pere aime tant, & que je cheris fi fort, a recouvré la fanté.

Ou bien il va un champ, qui touche celui de mon pere, & ceux qui le cultivent sont tous les jours exposez aux ardeurs du Soleil; il faut que j'aille y planter deux arbres, afin que ces pauvres gens puissent aller quelquefois se reposer sous leur ombre.

Un jour que plufieurs Troglodites étoient affemblez ; un vieillard parla d'une jeune homme qu'il foupçonnoit d'avoir commisune mauvaife action, & lui en fit des reproches. Nous ne croyons pas qu'il ait commis ce crime, dirent les jeunes Trogloditas; mais s'il l'a fait, puisse-t'il mourir le dernier de fa famille.

On vint dire à un Troglodite, que des etrangers avoient pille la maison, & avoient tout emporté. S'ils n'étoient pas injustes, répondit-il, je souhanerois que les Dieux leur en donnaffent un plusllong

ulage qu'à moi.

Tant de prosperitez ne furent pas regardées sans envie : les peuples voisins s'affemblerent, & fous un vain prétexte ils réso-

Inrent d'enlever leurs troupeaux. Des que cette résolution fut connue, les Troglodites envoyerent au devant d'eux des Ambaffadeurs, qui leur parlerent ainfi.

Oue your ont fait les Troglodites? ontils enlevé vos femmes, dérobé vos bestiaux. ravagé vos campagnes? Non, nous fommes justes, & nous craignons les Dieux: Que voulez vous donc de nous? Voulezvous de la laine pour vous faire des habits? Voulez-vous du lait pour vos troupeaux, ou des fruits de nos terres ? Pofez bas les armes ; venez au milieu de nous , & nous wous donnerons de tout cela: mais nous jurons'par ce qu'il y a de plussacré, que si vous entrez dans nos terres comme ennemis, nous vous regarderons comme un Peuple injuste, & que nous vous traiterons comme des bêtes farouches.

Ces paroles furent renvoyées avec mé-(sis, ce. Peuples fauvages entrerent armez dans la terre des Troglodites, qu'ils ne croyoient défendus que par leur iunocence.

Mais ils étoient bien disposez à la défenfe: ils avoient mis leurs femmes & leurs enfans au milieu d'eux; ils furent étonnez de l'injustice de leurs ennemis, & non pas de leur nombre; une ardeur nouvelle s'etoit emparéel de leur cœur : l'un vouloit mourir pour son pere, un autre pour sa femme & fes enfans : celui-ci pour fes freres. celui. là pour fes amis : tous pour le peuple Troglodite ; la place de celui qui expiroit étoit d'abord prise par une autre , qui . outre la cause commine, avoit encore une mort particuliere à vanger.

31

Tel fut le combat de l'injustice, & de la vertu; ces Peuples lâches, qui ne cherchoient que le butin, n'eurent pas mêmo honte de fuïr; & ils céderent à la vertu des Troglodites, même sans en être touchez.

D'Erzeron le 9. de la Lune de Gemmadi 2. 1711.

#### LETTRE XIV.

## Usbek au même.

Comme le peuple grofifioit tous les jours, les Troglodites crurent qu'il étoit à propos de se choisit un Roi: ils convintent qu'il falloit déferer la couronne à celui, qui étoit le plus juste; & sil jetterent tous les yeux sur un vieillatd vénerable par son âge, & par une longue, verux il n'avoit pas voulu se trouver à cette affentiblée; il s'étoit retité dans sa maison, le cœur serté de trifteste.

Lors qu'on lui envoya des députez pour lui aprendre le choix, qu'on avoit fait de lui: A Deun e plaife, dit-il, que je faffe ce tort aux Troglodites, que l'on puiffe croite qu'il n'y a personne parmi eux de plus juste que moi, vous me déferez la couronne, & fi vous le voulez abfolument, il faulta bien que je la prenne: mais comptez que je mourrai de douleur, d'avoir vu en naissant les Troglodites libres, & de les votr aujourd hui affiyettis. A ces mots il se mit à répandre un torrent

de larmes : malheureux jour , disoit il , & pourquoi ai-je tant vécu? Puis il s'écria d'une voix severe ; je vois bien ce que c'est ô Troglodites; vôtre vertu commence à vous pefer, dans l'état où vous êtes, n'ayant point de Chef, il faut que vous foyez vertueux malgre vous, fans cela vous ne feauriez subsister, & yous comberiez dans le malheur de vos premiers peres : mais ce joug vous paroît trop dur, vous aimez mieux être foumis à un Prince, & obeir à ses Loix moins rigides que vos mœurs : vous íçavez que pour lors vous pourez contenter vôtro ambition, acquerir des richesses, & languir dans une lêche volupté, & que pourvû que vous évitiez de tomber dans les grands crimes, vous n'aurez pas besoin de la Verru. Il s'arrêta un moment, & ses larmes coulerent plus que jamais. Eh que prétendez - vous que je faffe ? Comment se peut - il que je commande quelque chose à un Troglodite? Voulez-vous qu'il fasse une action vertucufe , parce que je la lui commande , lui qui la feroit tout de même sans moi, & par le seul penchant de la nature ? O Troglodites. je suis à la fin de mes jours, mon sang est. glacé dans mes vaines ; je vais bien-tôt revoir vos facrez ayeux ; pourquoi voulezvous que je les afflige, & que je sois obligé de leur dire, que je vous ai laissez sous un autre joug que celui de la Vertu ?

D'Eszéron le 10. de la Lune de Gimmadi 2. 1711.

. Tome I.

D -

LET

### LETTRE XV.

Usbekan Mollak Menamat Ali, Gardien des trois Tombeanx.

#### A Com.

Pourquoi vis tu dans les tombeaux, divin Mollek? Tu és bien plus fait pour le fejour des Étoiles : tute caches sans doute de peur d'obscurcir le Soleil: tu n'as point de taches comme cet Astre; mais comme lui, tu te couvre des nuages.

Ta Science est un absme plus profond que l'Ocean : ton esprit est plus perçant que Zusagar cette épée d'Hali, qui avoir deux pointes : tu sçais ce qui se passe de la lis neus f. chœurs des Pussagar est est lis l'Alcoran sur la poitrine de nôtre divin Prophete; & lorsque tu trouve quelque passage obscur, un Ange par son ordre deploye sea alles rapides, & descend du trône pour t'en revelet le secret.

Je pourois par ton moyen avoir avec les Seraphins une intime/correspondance: car ensin, treizième Iman, n'est-tu pas le centre, où le Ciel & la Terre abouttisent, & le point de communication entre l'Absme

& l'Empirée ?

le suss au milieu d'un peuple profance; permets que je me purifie avec toi : souffre que je tourne mon visage vers les lieux accez que tu habites : distingue-moi des mechans, comme on distingue au lever de l'Aul'Autore le filet blanc d'avec le filet noir : aide-moi de tes Confeils : prens foins de mon ame ; enyvre-là de l'esprit des Prophetes i nourris-là de la fcience du Paradis ; & permets que je mette ses playes à tes pieds. Adresse se Lettres sacrées à Etzeron, où je resterat quelque mois.

D'Erzeron le 11. de la Lune de Gemmadi 2, 1711.

## LETTREXVI. Usbek au même.

J'E ne puis, divin Mollak, calmer mon impatience: je ne scaurois attendre a sublime réponse; j'ai des doutes, il sau les fixer: je sens que ma taisons 'égare; raméne-là dans le diroit chemin: vient m'éclairer, source de lumietre; foudroye avec ta plume divine les difficultez, que je vais te proposer; fais-moi pitié de moi même, & rougit de la question que je vais te faire.

D'où vient que nôtre Législateur nous prive de la chair de pourceau, & de toutes, les viandes qu'il apelle immondes D'où vient qu'il nous défend de toucher un corps mott, & que pour purifier nôtre ame, il nous ordonne de nous laver sans cesse le corps ? Il me semble que les choss ne sont en elle-mêmes ni putes; in impures: j: ne puis concevoir aucune qualiré inherente au sujet, qui puisse les rendre telles. La bouë ne nous paroit sale, que parce qu'elle best de la comme de les chois de les chois de les chois de la chief.

blesse nôtre vũể, où quelqu'autre de nosfens : mais en elle-même elle ne l'est pasplus que l'Or & les Diamans : l'idée de fouillure contractée par l'attouchement d'un cadavre, ne nous est verie que d'une certs ine répugnance naturelle, que nous en avons : si les corps de ceux qui ne se lavent point, ne blessoen ni l'edorat, ni la vüé, comment, auroit-on pû s'in aginez qu'ils rossent impurs ?

Les Sens; divin Mollak, doivent donc ètre les feuls juges de la puretó, ou de l'impueté des chofes; mais comme les objets n'affectent point les hommes de la même manitere; que ce qui donne une-fenfation agréable aux uns, en produit une dégoûtante chez les autres : il fuit que le témoignage des Sens ne peut fervir ici de règle; à moins qu'on ne dife que chacun peut à fa fantafiné décider ce point; & diffinguer pour ce qui le concerne, les chofes pures d'avec celles qui ne le font pas.

Mais cela même, facré Mollak, ne renverseroit-il pas les diffinctions établies par nôtre divin Prophete, & les points fondamentaux de la Loi, qui aété écrito

de la main des Anges.

D'Erzeron le 20. de la Lune de Gemmadi 2. 1711.

### LETTRE XVII.

MEHEMET ALI, Serviceur des Prophetes à USBEK.

### A Erziron.

Vous nous faites toujours des questions qu'on a faites mille fois à nôtre saint Prophete. Que ne lifez vous les Traditions des Docteurs? Que n'allez vous à cette fource pure de toute intelligence? Voustrouveriez tous vos doutes résolus.

Malheureux qui toujours embataffez des choses de la terre, n'avez jamais regardé d'un œil fixe celles du Ciel; & qui rèverez la condition des Mollaks, sans oser ni l'embraffer, ni la suivre.

Profanes qui n'entrez jamais dans les fectres de l'Eternel; vos lumieres reffemblent aux tenèbres de l'abime; & les raifonnemens de vôre esprit sont comme la pouffiere que vos pieds font élever, lors que le Soleil est dans son midi dans le mois ardent de Chabban.

Auffi le Zenith de vôtre espirit ne va pas au Nadir de celui du moindre des Immaums \*: Vôtre vâine Philosophie est cet éclair, qui annonce l'orage & l'obscurité, vous êtes au milieu de la tempête, & vous etrez au gré des vents.

Il est bien facile de répondre à votre dif-D 3 ficulté

\* Ce mot est plus en usage chez les Tures que chez le Persans. ficulté: il ne faut pour cela que vous raconter ce qui arriva un jour à nôtre faint Prophete, lors que tenté par les Chrétiens éprouvé par les Juifs, il confondit égale-

ment les uns & les autres.

Le Just abdias Ibesalon \* lui demanda pourquoi Dieu avoit defendu de manger de la chair de pourceau : ce n'est pas sans raison , reprit le Prophete ; c'est un animal immonde, & je vais vous en convaincre. Il sit sur sa main avec de la bouë la sigure d'un homme; il la jetta à tetre , & lui cria , levez-vous. Sur le champ un homme se leva , & dit : Je suis Japhet, siis de Noé, Avois-tu les cheveux aussi blancs quand tu es mort , lui dit le faint Prophete? Non, répondit: il: mais quand tu m'as réveille j'aicru que le jour du Jugement étoit venu , & j'ai eu une si grande frayeur, que mes cheveux ont blanchi tout à cour.

Or ça, raconte-moi, lui dit l'envoyé de Dieu, toute l'Histoire de l'Arche de Noé. Japhet obéit, & détailla exactement tout ce qui s'étoit passe, se presser mois; après

quoi il parla ainfi.

Nous mîmes les ordures de tous les animanx dansun côté de l'Arche, ce qui la fit fi fort pancher, que nous en cumes une peur mortelle: fur tour nos femmes qui de lamentoient de la belle maniere. Nôtre Pere Noé ayant été au Confeil de Dieuil lui commanda de prendre l'Elephant, s & de lui faire tourner la tête vers le côté qui panchoit. Ce grand animal fit tant d'ordures, qu'il en nâquit un Cochon.

Tradition Mahometane.

PERSANES.

Croyez-vous, Usbek, que depuis ce temslà, nous nous en soyons abstenus, & que nous l'ayons regardé comme un animal immonde.

Mais comme le Cochon remuoit tous les jours ces ordures, il s'éleva une telle puanteur dans l'Arche, qu'il ne pût lui-même s'empêcher d'éternuer; & il fortit de son nez un Rar, qui alloit rongeant tout ce qui se trouvoit devant lui-ce qui devint insupportable à Noé, qu'il crut qu'il étoit à propos de consulter Dieu encore. Il lui ordonna de donner au Lion un grand coup fur le front, qui êternua aussi, & sit sortit de son nez un Chat. Croyez-vous que ces Animaux soient encore immondes ?

Que vous en semble

Quand donc vous n'apercevez pas la raifon de l'impureté de certaines choles c'eft que vous en ignorez beaucoup d'autres, & que vous n'avez pas la connoiffance de ce qui s'eft paffe entre Dieu, les Anges, & les Hommes, Vous ne (çavez pas l'Hiftoire de l'Eternité: Vous n'avez point ful les Livres qui font ècrits au Ciel : ce qui vous en a été révelé, n'eft qu'une petite partie de la Bibliotheque Divine : & ceux qui comme nous en aprochent de plus prés tandis qu'ils font en cette vie, fonr encore dans l'obfeurité & les tenèbres. Adieu, Mahomet foit dans vôtre cœur.

A Com le dernier de la Lune de Chahban 1711.

LET-

### LETTRE XVIII

## USBEK à son Ami RUSTAN.

## A Ispahan.

Nous n'avons sejourné qué huit jours à Tocat: après trente-cinq jours de marche nous sommes arrivez à Smitne.

De Tocat à Smirne on ne trouve pas une feule Ville, qui mêrite qu'on la nonme. J'ai vû avec étonnement la foibleffe de l'Empire des Ofmanlins: ce corps malaie ne fe fourient pas par un régime doux & rempeié; mais par des remedes violens qui l'épuifert, & le minent fans ceffe.

Les Bichas, qui n'obtiennent leurs em plos qu'à force d'argent, entrent rinez dans les Provinces, & les ravagent commie des pais de Conquête. Une militer infolente n'eft foumile qu'à fes carrices: les places font démantelées; les Villes defettes; les Campagnes defolées; la culture des terres, & le Commerce entierement abandonnes.

L'impunité règne dans ce Gouvernement severe : les Chrétiens qui cultivent les terres : les Juiss, qui levent les tributs

font exposez à mille violences.

La proprieté des terres est incertaine: & par consequent l'ardeur de les faire valoir, ralentie : il n'y a ni titre, ni possession, qui varile contre le caprice de ceux qui gouvernent.

Ces Batbares ont rellement abandonné les Arts, qu'ils ont régligé jusqu'à l'Att militaire: pendant que les Nations d'Euroge se rafinent rous les jours, ils restent dans leur ancienne ignorance: & ils ne s'avisent de prendre leurs nouvelles inventions, qu'après qu'elles s'en sont servies mille sois contr'eux.

Ils n'ont nulle expérience sur la Mer, nulle habileté dans la Maneuvre : on dir qu'une poignée de Chrétiens sortis d'un rocher \* sont suer tous les Ottomans, & fatiguent leur Empire.

Incapable de faire le Commerce, ils fouffrent presqu'avec peine que les Eutopéens toûjours laborieux, & entreprenans viennent le faire i ils croyent faire grace à ces étrangers, que de permettre qu'ils les entichissent.

Dans route cette valle étendué de pais, que j'ai traver le je n'ai trouvé que Smirne, qu'on puisse regarder comme une Ville riche, & puissance : ce son les Europeans, qui la rendent telle : & il ne tient pas aux Turcs, qu'elle ne reffemble à toutes les autres.

Voilà, cher Rustan, une juste idée de cet Empire, qui avant deux siècles sera le Téâtre des triomphes de quelque Conquerant.

A Smirne le 2. de la Lune de Rahmazan 1711.

\* Ce sont aparemment les Chevaliers de Malte.

LET-

## LETTRE XIX.

# Usbak. à Zen igfa femme.

## An Serrail d'Ispahan.

Vous m'avez offenfe, Zachi, & je sens dans mon cœur des mouvemens que vous devriez craindre : si mon éloignement ne vous laisfloit le tems de changer de conduite, & d'apaiser la violente jalouse, dont je suis tourmenté.

J'aprens qu'on vous a trouvée seule avec Nadir Eunuque blanc, qui payera de sa tête ion infidelite, & fa perfidie. Comment vous êtes-vous oublice jusqu'à ne pas fentir qu'il ne vous est pas permis de recevoir dans vôtte chambre un Eunuque blanc. tandis que vous en avez de noirs destinez à vous servir; Vous avez beau me dire que des Eunuques ne sont pas des hommes, & que vôtre vertu vous met au deffus des pensées que pouroit faire naître en vous une ressemblance imparfaite. Cela ne suffit ni pour vous, ni pour moi: pour vous parce que vous faites une chose, que les Loix du Serrail vous défendent : pour moi, en ce que vous m'ôtez l'honneur en vous expofant à des regards; que dis-je à des regards? Peut-être aux entreprises d'un perfide, qui vous aura souillé par ses crimes, & plus encore par ses regrets, & le desespoir de son impuissance.

Vous me direz peut-être que vous m'a-

vez été toûjours fidèle. Eh pouviez-vous re l'être pas 2 Comment auriez- vous trompe la vigilance des Eunuques noirs qui font fiurpris de la vie que vous menez 3 Comment auriez-vous pû brifer ces verroùissée ces portes, qui Ivous tiennent enfermée 3 Vous vous vantez d'une vertu qui n'est pas libre : & peut-être que vos dessir simpurs vous ont ôte mille fois le mérite; & le prix de cette fidélité que vous vantez tant.

Je veux que vous n'ayez point fait tout ce que j'ai lieu de soupçonner, que ce perfide n'ait point porté fur vous fes mains facriléges, que vous ayez refuse de prodiguer à sa vue les délices de son Maître : que couverte de vos habits, vous avez laisse cette foible barriere entre lui & vous ; que frapé lui-même d'un faint respect, il ait baiffe les yeux ; que manquant à sa hardicsse, il ait tremble sur les châtimens, qu'il se prépare : quand tout cela seroit vrai , il ne l'est pas moins que vous avez fait une chofe, qui est contre vôtre devoir : & fi vous l'avez viole gratuitement, fans remplir vos inclinations déréglées : qu'euffiez-vous fait pour les satisfaire-? Que feriez-vous encore, si vous pouviez tortir de ce lieu facré, qui est pour vous une dure prison; comme il est pour vos compagnes une azile favorable contre les atteintes du vice ; un -Temple sacré, où vôtre sexe perd sa foibleffe, & se trouve invincible, malgre tous les desavantages de la nature? Que feriezvous, fi laiffee à vous-même, vous n'aviez pour vous défendre que voire amour pour

48

moi, qui est si grièvement offense; & vôtre devoir que vous avez si indignement trahi? Que les mœurs du païs où vous vivez sont saintes, qui vous arrachent à l'attentat des plus vils Eclaves! Vous devez me rendre graces de la gêne, où je vous fais vivre; puisque ce n'est que par là que vous méritez encore de vivre.

Vous ne pouvez fouffrir le Chef des Eunuques, parce qu'il a toûjeurs les yeur fur vôre conduite, & qu'il vous donne fes fages confeils; fa laideur, dites-vous, est fagrande, que vous ne pouvez le voir fan peine, comme si dans ces fortes de post s, on mettoit de plus beaux objets: ce qui vous afflige, est de n'avoir pas à sa place l'Eunuque blanc qui vous deshonore.

Mais que vous a fait vôtre premiere Efclave? Elle vous a dit que les familiaritez que vour prenez avec le jeune Zelide, étojent c la bienfeance; voilà la raifon

de vôtre

Je devro 'tre, Zachi, un Juge-fevere, je ne ſuis q. n. épous, qui cherche à vous rrouver innocente. L'amour que j'ai pour Roxune ma nouvelle époule, m'a laiffe toute la tendresse que je dois avoir pour vous, qui n'êtés pas moins belle i je partage mon amour entre vous deux; & Roxane n'a d'autre avantage que celui que la vettu peur ajoûter à la beauté.

De Smirne le 11. de la Lune de Z. leade 1711.

#### LETTRE XX.

## USBEK AU PREMIER EUNUQUE

#### BLANC.

V Ous devez trembler à l'ouverture de cette Lettre; ou plûtôt vous le de viez, lorfque vous fouffittes la perfilie de Nadir : vous qui dans une viellesse froi-de & languissante, ne pouvez sans crime lever les yeux sur les redoutables objets de mon amour: vous à qui il n'est jamais permis de mettre un pied sacrilege sur la porte du lieu tertible, qui les derobe à tous les regards; vous souffrez que ceux, dont la conduite vous est conssée, ayent sait ce que vous n'auriez pas la temérité de faite & vous n'aprecevez pas la foudre toute prête à tomber sur eux, & sur vous?

Et qui ètes vous que de vils inftrumens, ziftez qu'autant que vous scavez obèse; qui n'êtes dans le monde, que pour vivre sous mes Loix, ou pour mourir des que je l'ordonne; qui ne respirez qu'autant que mon bonheut, mon amour, ma jalouse même ont besoin de vôtre basses, se ensin qui ne pouvez avoir d'autre partage, que la soumission; d'autre ame, que mes volontez; d'autre esperance, que

ma félicité?

Je scai que quelques unes de mes femmes soustrent impatiemment les loix auf-Tome l. E teres ters du devoir; que la prefence continuelle d'un Eunuque noir les ennuyé; qu'elles font fatguées de ces 'objets affreux', qui leur font donnez pour les amener à leur époux', je le fais i mais vous qui vous prêtez à ce defordre, wous ferez puni d'une maniere à faire trembler tous ceux qui abufent de ma confiance.

Je jure par tous les Prophetes du Ciel; & par Hali le plus grand de tous, que fi vous vous écartez de vôtre devoir; je regarderat vôtre vie comme celles des infec-

tes, que je trouve fous mes pieds.

A Smirne le 1. de la Lune de Zilcade 1711.

## LETTRE XXI.

## Usbek à son Ami Ibben.

### A. Smirne.

Nous fommés atrivez à Livourne dans une Ville nouvelle : elle est un témoignage du genie des Ducs de Toscane, qui ont fait d'un Village marecageux, la Ville d'Itale la plus florissante.

Les Femmes y jouissent d'une grande libetté : elles peuvent voir les hommes à travers certaines fenêtres, qu'on nomme jalousse : elles peuvent sortit tous les jours avec quelques Vieilles, qui les accompa-

gnent

gnent: ellesn'ont qu'un voile \* leurs Beauc freres, leurs Oncles, leurs Neveux peuvent les voir, fans que le maris'en forma-

life prefque jamais.

Ceft un grand spectacle pour un Mahometan de voir pour la premiere fois une Ville Chrétienne. Je ne parle pas des choses, qui frapent d'abord tous les yeux comme la difference des édifices, des habits, des principales contumes: il y a jufques dans les moindres bagatelles quelque chose de singulier sque je sens, & que je ne scais pas dire.

Nous partitons demain pour Marfeille: nôtre fejour n'y fera pas long: le desflein de Rica & le mien, est de nous rendre incefamment à Paris, qui est le fiege de l'Empire de l'Europe. Les voyageurs cherchent toùjours les grandes Villes, qui sont une espece de partie commune à tous les étrangers. Adieu, sois persuade que je t'aimerai

toujours. A Livourne le 12. de la Lune

\* de Saphar 1711.

† Les Perfanes en ont quatre.

### LETTRE XXII.

## RICA A IBBEN.

### A Smirne.

Nous sommes à Paris depuis un mois, & nous avons toûjours été dans un mouvement continuel: il faut bien des affaire,

faires avant qu'on soit logé, qu'on ait trottve les gens à qui on est adresse, & qu'on se foit pourvû des choses nécessaires; qui man-

quent toutes à la fois.

Paris est auffi grand qu'Ispahan : les maifons y font fi hautes, qu'on jugeroit qu'elles ne sont habitees que par des Astrologues. Tu juge bien qu'une Ville bâtie en l'air, qui a fix ou fept maisons les unes sur les autres , est extrêmement peuplee & que quand tout le monde est descendu dans la

rue, il s'y fait un bel embarras.

Tu ne le croirois pas peut-être; depuis un mois que je fuis ici, je n'y si encore vû marcher personne: il n'y a point de gens au monde, qui tirent mieux parti de leur machine que les François: ils courent, ils volent : les voitures lentes d'Afie , le pas règle de nos Chameaux les feroient tomber en syncope. Pour moi qui ne fuis point fait à ce train. & qui vais souvent à pied sans changer d'allure; j'enrage quelquefois comme un Chrétien: car encore paffe qu'on m'éclabousse depuis les pieds jusqu'à la tête: mais je ne puis pardonner les coups de coude, que je reçois régulierement & periodiquement : un homme qui vient après moi , & qui me paffe , me fait faire un demi tour & un autre qui me croise de l'autre côté, me remet foudain où le premier m'avoit pris; & je n'ai pas fait cent pas, que je suis plus brise, que si j'avois fait dix licuës.

Ne crois pas que je puisse quant à prefent te parler à fonds des mœurs,& des coûtumes Eutropéennes : je n'en ai moi-même

que le teins de m'étonner.

Le Roi de France est le plus puissant Prince de l'Europe ; il n'a point de mines d'Or comme le Roi d'Espagne son voissin; mais il a plus de richesses que lui; parce qu'il les ture de la vanite de ses Sujeis, plus inépuisable que les Mines; on lui avû entreprendre ou soûtenir de grandes guerres, n'ayant d'autres sonds que des titres d'honneur à vendre; & par un prodige de l'orguël humain, ses troupes, se trouvoientpayées, ses Places munies, & ses Flottes, equipées.

D'ailleuts ce Roi est un grand Magicien: il exerce son Empire sur l'esprir même de se Sujets: il les fait penser comme il veut: S'il n'a qu'un million d'ècus dans son Tresor, & qu'il en ait beloin de deux, il n'a qu'à leur persuade qu'un ècu en vaut deux, il s'a coure me le croyent. S'il a une guerre difficile à soutenir & qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier est de l'argent, & ils en sont aussi l'argent per sont d'argent qu'à leur faire croire qu'il les guèrit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force & la puissance qu'il a sur les seroires.

Ce que je te dis de ce Prince ne doit pas fort que lui, qui n'est pas moins maître de son esprit, qu'il l'est lui-même de celui des autres. Ce Magicien s'apelle le Pape: tantôt il lui fait croire que trois ne sont qu'un; que le pain qu'on mange, n'est passe de la comme de la comme

du pain; ou que le vin qu'on boit n'est pasdu vin , & mille autres choses de cette

espece.

Et pour le tenir toujours en haleine, & ne point lui laisser perdre l'habitude de croire; il lui donne de tems en tems pour l'exercer de certains Articles de croyance. Il y a deux ans qu'il lui envoya un grand Ectit , qu'il apella Constitution , & voulut obliger fous de grandes peines ce Prince, & ses Sujets de croire tout ce qui v étoit contenu. Il reuffit à l'egard du Prince, qui fe foumit auffi-tôt, & donna l'exemple à fes Sujets : mais quelques-uns d'entr'eux se revolterent, & dirent qu'ils ne vouloient rien croire de rout ce qui étoit dans cer Ecrit : ce sont les semmes qui ont été les matrices de toute cette révolte, qui divise toute la Cour, tout le Royaume & toutes les Familles. Cette Constitution leur defend de lire un Livre, que tous les Chrétiens difent avoir été aporté du Ciel : c'est proprement leur Alcoran. Les femmes indignées de l'outrage fait à leur sexe, soulevent tout contre la Constitution: elles ont-mis les hommes de leur parti, qui dans cette occasion ne veulent point avoir de privilège. Il faut pourtant avoiler que ce Moufti ne raisonne pas mal : & pat le grand Hili, il faut qu'il ait été instruit des principes de nôtre sainte Loi : car puisque les femmes font d'une création inférieure à la nôtre, & que nos Prophetes nous disent qu'elles n'entreront point dans le Paradis? pourquoi faut-il qu'elles se mêlent de lire un Livre, qui n'est fait que pour aprendre le chemin du Paradis?

J'ai oui raconter du Roi des choses qui tiennent du prodige; & je ne doute pas

que tu ne balances à les croire.

On dit que pendant qu'il faisoit la guerre à ses voifins, qui s'étoient tous liguez contre lvi; il avoir dans son Royaume un nombre innombrable d'ennemis invisibles qui l'entouroient : on ajoûte qu'il les a cherchez pendant plus de trente ans ; & que malgré les soins infatigables de certains Dervis, qui ont sa confiance; il n'en a pû trouver, un feul; ils vivent avec lui; ils font à fa Cour; dans sa Capitale; dans ses Troupes; dans ses Tribunaux : & cependant on dit qu'il aura le chagrin de mourir fans les avoir trouvez : on diroit qu'ils existent en general, & qu'ils ne sont plus rien en particulier: c'est un Corps, mais point de membres. Sans doute que le Ciel veut punir ce Prince de n'avoir pas été affez moderé en vers les Ennemis, qu'il a vaincus, puis qu'il lui en donne d'invisibles, & dont le genie & le destin sont au dessus du sien.

Je continuerai à t'écrite, & je t'aprendrai des chofes bien éloignées du caractete, & du genie Perfan : c'elt bien la même terre qui nous porte tous deux : mais les hommes du Païs, où je vis, & ceux du païs où tu es, font des hommes bien dif-

ferens.

De Paris le 4. de la Lune de Rebiab 2, 1712.

## LETTRE XXIII.

### USBEK à IBBEN.

#### A Smirne.

J'Ai reçû une Lettre de ton Neveu Rhedi: il me mande qu'il quitte Smirne dans le dessein de voir l'Italie, que l'unique but de son Voyage, est de s'ir struire, & de se rendre par là plus digne de toi; se te felicite d'avoir un Neveu, qui sera quelque jour la consolation de ta vieillesse.

Rica t'écrit une longue Lettre; il n'a dit qu'il te parloit beaucoup de ce païs ci: la vivacité de son esprit fait qu'il sassi tout avec promptitude; pour moi, qui pense plus lentement, je ne suis pas en ctat de te

riendire.

Tu ès le fujet de nos converfations les plus tendres : nous ne pouvons, affez parlet du bon accréil que tu nous a fait à Smirne; & des fervices que ton amitié nous rent ous les jours. Puiffes-tu, genereux liben, trouver par tout des amis auffi reconnoil-fans, & auffi fidèles que nous!

Puis-je te revoit bien-tôt, & retrouver avec toi ces jours heureux, qui coulerx si doucement entre deux amis! Adien.

De Paris le 4. de la Lune de Rebiab 2. 1712,

LET-

## LETTRE XXIV.

#### -Usbek à Roxane.

Au Serrail d'Ispahan.

Ue vous êtes heureuse, Roxane, d'étre dans le doux païs de Perie, & non pas dans ces Climats empoisonnez, où l'on ne connoît ni la pudeur , ni la vertu! Que vous êtes heureuse! Vous vivez dans mon Serrail comme dans le féjour de l'innocence; inaccessibles aux attentats de tous les humains: vous vous trouvez avec joye dans une heureuse impuissance de faillir : jamais homme ne vous a souillée de ses regards lascifs : vôtre beau-pere même dans la liberte des festins, n'a jamais vû vôtre belle bouche : vous n'avez jamais manque devous attacher un bandeau facré pour la couvrir. Heureuse Roxane! Quand vous avez été à la campagne, vous avez tofijours eu des Eunuques, qui ont marché devant vous, pour donner la mort à tous les téméraires, qui n'ont pas fui vôtte vue: moimême à qui le Ciel vous a donnée pour faire mon bonheur, quelle peine n'ai-je pas eue pour me rendre maître de ce tresor, que vous défendiez avec tant de constance! Quel chagrin pour moi dans les premiers jours de nôtre Mariage de ne pas vous voir! Et quelle impatience quand je vous eus vue l'vous ne la fatisfaissez pourtant pas ; uous l'irritiez au contraire par le refus obstinez:

obstinez d'une pudeur allarmée : vous mé confondiez avec tous ces hommes à qui vous vous cachez fans ceffe. Vous jouvientil de ce jour, où je vous perdis parmi vos esclaves, qui vous trahirent, & vous deroberent à mes recherches ? Vous fouvientil de cet autre, où vovant vos larmes impuissantes, vous employates l'autorité de vôtre mere, pour arrêter les fureurs de mon amour? Vous fouvient-il, lorfque toutes les reffources vous manquerent, de celles que vous trouvâtes dans vôtre courage? Vous mîtes le poignard à la main, & menaçates d'immoler un époux, qui vous aimoit, s'il continuoit à exiger de vous, ce que vous cheriffiez plus que votre époux même! Deux mois se passerent dans ce combat de l'Amour & de la Vertu: vous pouffates rrop loin vos chaftes ferupules : vous ne vous rendîtes pas même aprés avoir été vaincue : vous défendîtes jusqu'à la derniere extiêmité une virginité mourante : vous me regardâtes comme un ennemi qui vous avoit fait un outrage, non pas comme un epoux qui vous avoit aimée : vous fûtes plus de trois mois, que vous n'ofiez me regarder fans rougir: votre air confus sembloit me reprocher l'avantage que j'avois pris ; je n'avois pas même une possession tranquille; vous me dérobiez rout ce que vous pouviez de cescharmes & de ces graces ; & j'étois enyvré des plus grandes faveurs , sans en avoir obtenu les moindres.

Si vous aviez été élevée dans ce païs-ci, vous n'auriez pas été fi troublée: les fem-

mcs

PERSANES.

mes y ont perdu route retenuë; elles se presentent devant les hommes à visse de couvert, comme si elles vouloient demander leur défaite; elles les cherchent de leurs regards; elles les voyent dans les Mosquées, les promenades, chez elles mêmes i l'usage de se faite servir par des Eunuques, leur est inconnu; au lieu de cette noble simplicité, & de cette aimable pudeur qui regne par mi vous; on voit une impudence brutale; à l'aquelle il est impossible de s'accoûtumer.

Oii, Roxane, f. vous étiez ici, vous vous fentitezoutragée dans l'afficielé ignominie, où vôtre. Sexe est descendu, vous firriez ces abominables lleux; & vous soupiteriez pour cette douce retraite, eû vous trouvez l'innocence; où vous ètes füre de vous-même; où nul pêtil ne vous fait trembler; où enfin vous pouvez m'aimer, fans crandre de perdre jamais! Amour que vous

medevez.

Quand vous relevez l'éclat de vôtte teint par les plus belles couleurs; quand vous vous partimez tout le corps des effences les plus précieuses; quand vous vous parte de vos plus beaux habits, quand vous vous cherchez à vous distinguer de vos-compagnes par les graces de la danse, & par la douceur de vôtte chant; que yous combattez gracieusement avec celles de charmes, de douteur & denjouëment, je ne puis pas mimagner que vous ayez d'autre objet que celui de me plaire; & quand je vous vois tougit modertement, que vous regards cherchent les miens, que vous vous infinitez dans

dans mon cœur par des paroles douces & flatteuses; je ne scaurois, Roxane, douter

de vôtre amour.

Mais que puis-je penser des femmes d'Europe: L'art de composer leur teint, les ornemens dont elles se parent, les soins qu'elles prenent de leur personne, le destrontinuel de plaire qu'il les occupe, sont autant de taches faites à leur vertu, & d'ouautant de taches faites à leur vertu, de de leur vertu, d

trages à leur époux.

Ce n'est pas, Roxane, que je pense qu'elles pouffent l'attentat auffi loin qu'une pareille conduite devroit le faire croire; & qu'elles portent la débauche à cet excez horrible, qui fait fremir . de violer absolument la foi conjugale; il y a bien peu de femmes affez abandonnées, pour porter le crime fi loin : elles portent toutes dans leur cœur un certain caractere de vertu , qui est gravé , que la naissance donne, & que l'éducation affoiblit, mais ne détruit pas: elles peuvent bien se relacher des devoirs exterieurs, que la pudeur exige : mais quand il s'agit de faire les dermers pas ; la nature se révolte. Aussi quand nous vous enfermons si étroitement; que nous vous faisons garder par tant d'esclaves; que nous gênons si fort vos desirs, lors qu'ils volent trop loin : ce n'est pas que nous crais gnions la derniere infidélité : mais c'est que nous sçavons que la pureté ne sçauroit être trop grande, & que la moindre tache peut la corrompre.

Je vous plains, Roxane, vôtre chasteté si long-tems éprouvée méritoit un époux, qui ne vous cût jamais quittée, & qui pût

11-

feule vertu sçait soumettre.

De Paris le 7. de la Lune de Regeb 1712.

## LETTRE XXV.

## USBEK à NESSIR.

## A Ifahan.

Nous sommes à present à Paris, cette superbe rivale de la Ville du Soleil \*. Lorsque je partis de Smirne, je chargeat mon ami Ibben de te faire tenir une boëte, où il y avoit quelques presens pour toi : tu recevras cette Lettre par la même voye. Quoi qu'éloigné de lui de cinq ou fix cens lieuës, je lui donne de mes nouvelles, & je reçois des siennes aussi facilement, que s'il étoit à Ispahan, & moi à Com. l'envoye mes Lettres à Marfeille; d'où il part continuellement des Vaisseaux pour Smirne: de là il envoye celles qui font pour la Perse, par les Caravanes d'Armeniens, qui partent tous les jours pour Ispahan,

Rica jouit d'une santé parfaite : là force de sa Constitution, sa jeunesse, & sa gayeté naturelle, le mettent au-dessus de toutes

les épreuves.

Mais pour moi je ne me porte pas bien : mon corps & mon esprit sont abattus, je me livre à des réflexions qui deviennent Tome I.

\* Ifpahan.

tous les jours plus triftes : ma fanté qui s'af foiblit, me tourne vers ma patrie; & me

rend ce païs- ci plus étranger.

Mais , cher Nessir , je te conjure , fais en forte que mes femmes ignorent l'état où ie fuis : fi elles m'aiment , je veux épargner leurs larmes : & fi elles ne m'aiment pas, je ne veux point augmenter leur hardiesse.

Si mes Eunuques me croyoient en danger, s'ils pouvoient esperer l'impunité d'une lâche complaisance, ils cefferoient bien-tôt d'être fourds à la voix flatteuse de ce Sexe, qui se fait entendre aux rochers, & remue

les choses inanimées.

Adieu, Nessir, j'ai du plaisir à te donner des marques de ma confiance.

De Parie le 5. de la Lune de Chabban 1711.

#### LETTRE XXVI.

## RICA à \*. \*. \*.

E vis hier une chose affez finguliere quoi qu'elle se passe tous les jours à

Paris.

Tout le peuple s'affemble sur la fin de l'après dînée, & va jouer une espece de Scene, que j'ai entendu apeller Comedie: le grand mouvement est sur une estrade, qu'on nomme le Teâtre; aux deux cô:cz on voit dans de petits, qu'on nomme loges, des hommes & des femmes qui jelient ensemble des Scenes muertes, à peu pres

comme celles qui sont en usage en nôtre Perfe-

Tantôt c'est une amante affligée, qui exprime fa langueur ; tantôt une autre avec des yeux vifs, & un air passionné devore des yeux son amant, qui la regarde de même ; toutes les passions sont peintes sur les vifages, & exprimees avec une eloquence, qui n'en est que plus vive, pour être muette. Là les Acteurs ne paroissent qu'à demicorps, & ont ordinarrement un manchon par modeftie, pour cacher leur bras. Il y a en bas une troupe de gens debour, qui se moquent de ceux qui sont en haut sur le Théâtre, & ces derniers rient à leur sour

de ceux qui sont en bas.

Mais ceux qui prennent le plus de peine, font quelques jeunes gens, qu'on prend pour cet effet dans un âge peu avance, pour foutenir à la fatigue : ils sont obligez d'être par tout ; ils paffent par des endroits, qu'eux feuls connoissent montent avec une adresse furprenante d'étage en étage ; ils sont en haut, en bas dans toutes les loges : il plongent, pour ainfi dire, on les petd : ils reparoissent : souvent ils quittent le lieu de la Scene, & vont jouer dans un autre : on en voit même, qui, par un prodige, qu'on n'auroit ofe esperer de leur béquilles, marchent & vont comme les autres. Enfin on fe rend à des sales, où l'on jouë une Comedie particuliere : on commence par des reverences : on continue par des embraffades : on dit que la connoissance la plus legere met un homme en droit d'en étouffer un autre, il semble que le lieu inspire de la

tendreffe; en effet, on dit que les Princeffes, qui y regnent, ne font point cruelles & si on en excepte deux ou trois heures par jour, où elles sont assez sauvages, on peut dite que le reste du tems elles sont traitables; & que c'est une yvresse, qui les quitte assement.

Tout ce que je te dis ici se passe à peur pris de mênie dans un autre endroit, qu'en nomme l'Opera: toute la différence est que l'on parle à l'un, & chante à l'autre. Un de mes amis me mena l'autre jour dans la loge, où se deshabilloit une desprincipales Actrices: nous fimes si bien connossifance, que le lendemain je regis d'elle cette Lettre.

### Monsieur,

JE suis la plus malbeureuse sille du monde; s'ai soujours été la plus versueuse Astrice de l'Opera: il y a sept eu buit 
mons que s'étons dans la loge; cù vous me 
vî.es hier; comme je m'babillois en Prêtresse dans le m'babillois en Prêtresse dans la comme abbé vint m'y 
trouver o' fans respect pour mon babit blanc, 
mon voile o mon bandeau, il me ravoit mon 
nnocence: s'ai beau lui exagerer le sacriste que je lus ai sait; il se mit à rire. o me 
soutient qu'il m'a trouvée trés prosane: 
cepteniant je suis si große, que je n'oss plus 
me presenter sur le Trâtre; car je suis s'ur 
e chapitre de l'bonneur d'une désteutesse 
inconcevable; o je soutiens soujours qu'à 
e

PERSANES. une fille bien net, il est plus facile de faire perdre la vertu, que la modestre : avec cette délicatesse vous jugez bien que ce jeure Abbé n'eut jamais réussi, s'il ne m'avoit promis de se marier avec moi : un monf fe légitime me fit paffer fur les petites formalitez ordinaires . & commencer par cu j'aurois du finir : mais pursque son infidélité m'a deshonorée, je ne veux plus vivre à l'Opera , où entre vous & moi l'on ne me donne gueres de quoi vivre, car à prefent que j'avance en âge, & que je perds du côté des charmes; ma pension, qui est toujours la même, semble diminuer tousles jours. J'ai apris par un homme de vôtre suite , quell'on faisoit un cas infini dans votre Pais d'une bonne Danfeufe : & que si j'étois à Ispahan , ma fortune seroit aussi-têt faite. Sivous voultezm'accorder vôtre protection , & m'amener avec vous dans ce pais là , vons auriez, l'avantage de faire du bien à une fille , qui par fa vertu & fa conduite, ne fe rendroit pas indigne de vos bontez. Je suis....

De Paris le 2. de la Lune: de Chalval 1712,

F3 LET-

# LETTRE XXVII.

### RICA à I B B E N.

#### A Smirne.

LE Pape est le Chef des Chrétiens: c'est brude. Il écon autres se réoutable aux Princes mêmes; car il les déposoraussi raciement, que nos magnisques Sultans deposent les Rois d'Irimette, & de Georgie: mais on ne le craint plus. Il se dit Succesfeut d'un des premiers Chrétiens, qu'on apelle S. Pietre: & c'est certainement une riche Succession : car il a des Trefors immenses, & un grand Païs sous sa domination.

Les Evêques font des gens de Loi, qui but sont subordonnez, & ont sous son autointé deux sonchons bien différences. Quand ils sont affemblez, ils sont comme lui des Articles de Foi : Quand ils sont en particulier, ils n'ont gueres d'autre fonction que de dispensér d'accomplir la Loi. Car tu sçauras que la Religion Chrétienne est chargée d'une infinité de pratiques très difficies; & comme on a jugé qu'il est moins aise de templir ces devoirs, que d'avoir des Evèques, aqui en disponsérant a pris ce

de remplir ces devoirs, que d'avoir des Evêques, qui en dispensent; on a pris ce dernier parti pour l'utilité publique : ains si on ne veut pas faire le Rahmazan; si on ne veut pas s'assignier aux formalitez des Mariages; si on veut rompte ses vœux; si on veut se marier contre les désenses de la Loi; quelquesois même si on veut revenir contre son serment; on va à l'Evêque, ou au Pape, qui donne aussi-tôt la dispense.

Les Évêques ne font pas des Articles de Foi de leur propre mouvement : il y a un nombre infini de Docteurs, la plûpart Dervis , qui foulevent entr'eux mille Queftions nouvelles fur la Religion : on les laiffe difputer long tems : & la guerre dute, Jusqu'à ce qu'une décifion vienne la terminer.

Auffi puis je t'affurer qu'il n'y a jamais eu de Royaume, où il y aireu tant de guerres Civiles, que dans celui de Christ.

Ceux qui mettent au jour quelque Proposition nouvelle, sont d'abord apellez Hérètiques. Chaque hérèsse a son nom, qui est pour ceux, qui y sont engagez, comme le mot de raillement: mais n'est Hérètique, qui ne veut: il n'y a qu'à partager le different par la moitié, & donner une distinction à ceux, qui accusent d'hérèsse à quelle que foit la distinction, incelligible, ou non, elle rend un homme blanc comme de la neige, & il peut se faire apeller Orthodoxe.

Ce que je te dis est bon pour la France & l'Allemagne; car j'a oiti dite qu'en Espagne & en Italie, il y a de certains Dervis, qui n'entendent point raillerie, & qui fort brûler un homme comme de la paille. Quand on tombe entre les mains de ces gens-là, heureux celui qui a toùjours prie Dieu avec des petits morceaux de bois à la main: qui a porté for lui deux morceaux de Drap attachez à deux rubans; & qui a été quel-

quelquefois dans une Province qu'on apelle la Galice : fans cela un pauvre Diable eff bien embaraffe, quand il jureroit comme un Payen qu'il est Ortodoxe; on pouroit bien ne pas demeurer d'accord des qualitez, & le brûler comme héretique : il auroit beau donner fa distinction; point de distinction: il seroit en cendres avant que l'on eut selument pensé à l'écoûter.

Les autres Juges préfument qu'un accufé est innocent, ceux-ci le présument toûjours coupable : dans le doute ils tiennent pour régle de se déterminer du côté de la rigueur: aparemment parce qu'ils croyent les hommes mauvais : mais d'un autre côré, ils en ont fi bonne opinion, qu'ils ne les jugent jamais capables de mentir : car ils reçoivent le témoignage des ennemis capitaux, des femmes de mauvaife vie, de ceux qui exercent une profession infame. Ils font dans leur Sentence un petit compliment à ceux qui font revetus d'une chemife de soulfre: & seur disent qu'ils sont bien fâchez de les voir si mal habillez : qu'ils sont doux & qu'ils abhorrent le fang, & font au desespoir de les voir condamnez; mais pour se consoler ils confisquent tous les biens de ces malheureux à leur profit.

Heureuse la terre, qui est habitée par les enfans des Prophetes : ces tristes spechacles y sont inconnus \*: la fainte Religion que les Anges y ont aportée, se défend par sa vente même : elle n'a point bésoin de ces moyens violens pour se maintenir.

A Faris le 4. de la Lune

de Chalval 1712,

<sup>\*</sup> Les Perfans sont les plus solérans de tons les Mahometans

#### LETT RE XXVIII.

#### RICA au même.

#### A Smirne.

Es habitans de Paris sont d'une curios Lté, qui vajufqu'à l'extravagance. Lorfque j'arrivai , je fus regardé comme fi j'avois été envoyé du Ciel: Vieillards, hommes, femmes, enfans, tous vouloient me voir : fi je fortois, tout le monde se metroit aux fenêtres ; si j'étois aux Tuilleries , je voyois auffi-tôt un cercle se former autour de moi : les femmes mêmes faisoient un arc en Ciel nuance de mille couleurs qui m'entouroit : si j'étois aux spectacles ; je voyois auffi-tôt cent lorgnettes dreffees contre ma figure : enfin jamais homme n'a tant été vû que moi. Je soutiois quelquefois d'entendre des gens, qui n'étoient prefque jamais sortis de leur chambre, qui difoient entr'eux ; il faut avoiler qu'il a l'air bien Perfan. Chose admirable: Je trouvois de mes Portraits par tout : je me voyois multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignoit de ne m'avoir pas affez vû.

Tant d'honneurs ne laissent pas d'être à charge : je ne me croyois pas un homme fi curieux, & fi rare : & quoique j'ave trés-bonne opinion de moi; je ne me ferois jamais imagine que je dusse troubler le repos d'une grande Ville, où je n'étois

point

70

point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit Persan , & a en endoffer un & l'Européenne, pour voir s'il resteroit encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet effai me fit connoître ce que je valois réellement : libre de tous les ornemens étrangers, je me vis apretié au plus juste : j'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avoit fait perdre en un instant l'attention & l'estime publique : car j'entrai tout à coup dans un néant affreux : ie demeurois quelquefois une heure dans une compagnie, sans qu'on m'eût regarde, & qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche: mais fi quelqu'un par hazard aprenoit à la compagnie que j'étois Persan : j'entendoit auffi tôt autour de moi un bourdonnement : ah , ah , Monsieur est Persan 🔻 C'est une chose bien extraordinaire l'Comment peut- on être Perfan ?

A Paris le 6, de la Lune de Chalval 1712.

## LETTRE XXIX.

## RHEDI à USBEK.

## A Paris.

JE suis à present à Venise, mon cher Usbek son peur avoir vi routes les Villes du Monde, & être surpris en artivant à Venise: on sera toûjouts étonné de voir une Ville, des Tours, & des Mosquées sortir tir de dessous l'eau, & de trouver un Peuple innombrable dans un endroit, où il ne

devroit v avoir que des Poissons.

Mais cette Ville profane manque du trefor le plus précieux, qui foit au monde; c'est-à dire d'eau vive ; il est impossible d'y accomplir une seule ablution légale. Elle est en abomination à nôtre S. Prophete; & il ne la regarde jamais du haut du Ciel, qu'avec colere.

Sans cela, mon cher Usbek, je serois charmé de vivre dans une Ville, où mon esprit se forme, tous les jours je m'instruis des secrets du Commerce, des interêts des Princes, de la forme de leur gouvernement ; je ne neglige pas même les superstitions Européennes; je m'aplique à la Medecine, à la Physique, à l'Astronomie; j'étudie les Arts; enfin je fors des nuages, qui couvroient mes yeux dans le Païs de ma

A Venise le 16, de la Lune de Chalval 1712.

naiffance.

## LETTRE XXX.

## RICA à \*\*\*.

l'Allai l'autre jour voir une maison, où l'on entretient environ trois cens perfonnes affez pauvrement ; j'eus bien tôt fait; car l'Eglise ni les bâtimens ne métitent pas d'être regardez. Ceux qui sont dans cette maifon étoient affez gais ; plusieurs

#### LETTRES

tr'eux jouoient aux cartes, ou à d'autres jeux que je ne connois point. Comme je fortois, un de ces hommes fortoit auffi; & m'ayant entendu demander le chemin du Marais, qui est le quartier le plus éloigné de Paris; j'y vais, me dit-il, je vous y conduirai, fuivez-moi. Il me mena à merveille, me tira de tous les embaras, & me feuva adroitement des Caroffes & des Voitures: nous étions près d'arriver, quand la curiofité me prit, mon bon ami, lui disje, ne pourois-je point sçavoir qui vous êtes? Je suis aveugle, Monfieur, me repondit-il. Comment, lui dis-je, vous êtes aveugle ? Et que ne priez-vous cet honnête homme, qui jouoit aux cartes avec vous de nous conduire ? Il est aveugle aussi, me répondit-il; il y a quatre cens ans que nous fommes trois cens aveugles dans cette maifon, où vous m'avez trouvé : mais il faut que je vous quitte; Voilà, la rue que vous demandiez ; je vais me mettre dans la foule; j'entre dans cette Eglise, où je vous jure , j'embarafferai plus les gens, qu'ils ne m'embarasseront.

De Paris le 17. de la Lune de Chalval 1712.

#### XXXI LETTRE

### U'SBEK à RHEDI.

## A Venife.

'E Vin est si cher à Paris par les Impôts que l'on y met , il semble qu'on ait entrepris d'y faire executer le précepte du divin Alcoran, qui defend d'en boire.

Lorsque je pense aux funcites effets de cette liqueur, je ne puis m'empêcher de la regarder comme le present le plus redourable que la nature ait fait aux hommes. Si quelque chose a flétri la vie, & la réputation de nos Monarques; ç'a été leur intemperance; c'est la fource la plus empoisonnée de leurs injustices, & de leurs cruantez.

Je le dirai à la honte des hommes ; la Loi interdit à nos Princes l'usage du Vin ; & ils en boivent avec un excès, qui les dégrade de l'humanité même. Cet usage au contraire est permis aux Princes Chrétiens; & on ne remarque pas qu'il leur fasse faire aucune faute. L'esprit humain est la contradiction même; dans une debauche licentieuse, on se révolte avec fureur contre les préceptes; & la Loi faite pour nous rendre plus justes, ne sert souvent qu'à nous rendre plus coupables.

Mais quand je desaprouve l'usage de cette liqueur, qui fait perdre la Raison; je ne condamne pas de même ces boissons

Tome 1. avi LETTRES

qui l'égavent. C'est la sagesse des Orientaux de chercher des remedes contre la trifteffe, avec autant de foin que contre les maladies les plus dangereuses. Lorsqu'il arrive quelque malheur à un Europeen; il n'a d'autre ressource que la lecture d'un Philofophe, qu'on apelle Seneque; mais les Afiatiques plus fentez qu'eux, & meilleurs Phificiens en cela, prennent des breuvages car pables de rendre l'homme gai, & de charmer le fouvenir de ses peines.

Il n'y a rien de fi affligeant que les consolations tirées de la necessité du mal, de l'inutilité des remedes, de la fatalité du Destin, de l'ordre de la Providence, & du malheur de la condition humaine; c'est se moquer de vouloir adoucir un mal, par la confidération que l'on est ne miserable; il vaut bien mieux enlever l'esprit hors de fes réflexions; & traiter l'homme comme fensible, au lieu de le traiter comme raifonnable.

L'ame unie avec le corps en est sans ceffe

tyrannisee: si le mouvement du sang est trop lent; fi les esprits ne sont pas affez épurez ; s'ils ne sont pas en quantité suffifante, nous tombons dans l'accablement, & dans la trifteffe : mais si nous prenons des breuvages qui puissent changer cette dispositon de nôtre corps; nôtre ame redevient capable de recevoir des impressions qui l'égayent; & elle fent un plaifir fecret de voir sa machine reprendre, pour ainsi dire, fon mouvement & sa vie.

A Paris le 25. de la Lune

de Zil ade 1713. LET-

## LETTRE XXXII.

## USBEK A IBBEN.

### A Smirne.

Es femmes de Perfe font plus belles que celles de France; mais celles de France font plus jolies : Il est difficille de pe point ain.er les premieres, & de ne fe point plaire avec les secondes : les unes sont plus tendres & plus modefles; les autres sont plus gayes & plus enjoûtes.

Ce qui rend le sang si beau en Perse, cest la vie règlèe que les semmes y menent; elles ne joitent, ni ne veillent; elles ne boivent point de Vin, & ne s'exposent presque jamais à l'air. Il faut avoiter que le Sertail est politos fait pour la santé que pour les plaisits: c'est une vie unie, qui ne pique point: tout s'y ressent de la sune pour les plaisits: c'est une vie unie, qui ne pique point: tout s'y ressent le la sune portination & du devoir; les plaisits une mes y sont graves, & les joyes severes, & on ne les goute presque jamais, que comme des marques d'autorité, & de dépendance.

Les hommes mêmes n'ont pas en Perse la même gayeté que les François : on ne leur voit point cette liberté d'esprit, & cet air content, que je trouve ici dans tous les états, & dans toutes les conditions.

C'est bien pis en Turquie, où l'on pouroit trouver des familles, où de pere en G 2 fils

fils personne n'a ri, depuis la fondation de

la Monarchie.

Cette gravité des Affatiques vient du peu de commerce qu'il y a entr'eux : ils ne fe voyent que lors qu'ils y font forcez par la Ceremonie; l'amitié, ce doux engagement du cœur, qui fait ici la douceur de la vie, leur est presque inconnue : ils se retirent dans leurs maifons où ils trouvent jours une compagnie qui les attend; de maniere que chaque famille est, pour ainsi dire, Holde des autres.

Un jour que je m'entretenois là - dessus avec un homme de ce païs-ci , il me dit : Ce qui me choque le plus de vos mœurs, c'est que vous êtes obligez; de vivre avec des esclaves , dont le cœur & l'esprit se sentent toujours de la baffesse de leur condition : ces gens lâches affoibliffent en vous les sentimens de la Verto, que l'on tient de la nature; & ils les ruinent depuis l'en-

fance qu'ils vous obsedent.

Car enfin defaites vous des préjugez : que peut-on attendre de l'éducation qu'on recoit d'un miserable, qui fait consister fon honneur à garder les femmes d'un autre, & s'énorgueillit du glus vil emploi qui soit parmi les humains ? qui est méprifable par sa fidelité même, qui est la seule de ses Vertus; parce qu'il y est porte par envie, par jaloufie & par desespoir; qui brûlant de se vanger des deux Sexes, dont il est le rebut, consent à être tyrannise par le plus fort, pourvû qu'il puisse desoler le plus foible ; qui tirant de son imperfection, de sa laideur & de sa difformité tout l'éclat

clat de sa condition, n'est estimé que parce qu'il est indigne de l'èrre ; qui ensimrivé pour jamais à la porte, où il est arraché, plus dur que les gonds, & les verroüils qui la tiennent, se vante de cinquante ansde vie dans ce poste indigne, où chargé dela jalousie de son Mattre, il a exercé toutesa basses.

A Paris le 14. de la Lune de Zilhazé 2. 1713.

#### LETTRE XXXIII

Usbek à Gemenio fon Cousins Dervis au brillans Monastere de Tanris.

Ue pense-tu des Chrétiens, sublime Dervis? Crois tu qu'au jour du Iugement ils feront comme les infideles Turcs, qui serviront d'Anes aux Juifs, & feront menez par eux aux grand trot en Enfer? Je scais bien qu'ils n'iront point dans le sejour des Prophetes, & que le grand Hali n'est point venu pour eux. Mais parce qu'ils n'ont pas été affez heureux pour trouver des Mosquées dans leur Pais, crois-tu qu'ils foient condamnez à des ch timens: éternels? & que Dieu les puniffe pour n'avoir pas pratique une Religion, qu'il ne leur a pas fait connoîrre? Je puis te le dire, j'ai souvent examiné ces Chrétiens, ie les ai interrogez, pour voir s'ils avoient quelque idée du grand Hali qui étoit le plus beau de tous les hommes: j'ai trouvé qu'ils qu'ils n'en avoient jamais cui parler:

Ils ne reffemblent point à ces infi tèles, que nos faints Prophetes faifoient paffer au fil de l'epée, parce qu'ils refufoient de croire aux miracles du Ciel: ils font plûtôt come ces malheurenx qui vivoient dans les ténebres de l'idolâtrie, avant que la divine lumiere vint éclairet le vifage de nôtte

grand Prophete.

D'atlleurs si l'on examine de prés leur Religion, on y trouvers comme une femence de nos dogmes. L'ai souvent admiré les secrets de la Providence, qui semble les avoir voulu préparer par là à la conversion generale. l'at out parler d'un Livre de leurs Docteurs . intitule la Polygamie l'riomthante, dans lequel il est prouve que la Polygamie est ordonnée aux Chrétiens : leur Baptême est l'image de nos ablutions légales; & les-Chretiens n'errent que dans l'efficacité qu'ils donnent à cette premiere ablution , qu'ils croyent devoir suffire pour toutes les autres : leurs Prêtres & leurs Moines prient comme nous sept fois le jour : ils esperent de jouir d'un Paradis, où ils goûteront mille délices, par le moven de la réfurrection des corps : ils ont comme nous des jeunes marquez, des mortifications avec lesquelles ils esperent flechir la misericorde Divine: ils rendent un culte aux bons Anges, & se mefient des mauvais : ils ont une sainte crédulité pour les miracles que Dieu opere par le Ministere de ses Servireurs : ils reconnoissent comme nous l'insuffisance de leurs mérites, & le besoin qu'ils ont d'un Intercesseur auprés de Dieu. Je vois par touttout le Mahometisme i quoique je n'y trouve point Mahomet. On a beau faire, la verité s'échape, & perce tolijours les tenèbres qui l'environnent. Il viendra ur. jour où l'Eternel ne verra sur la terre que des vrais Croyans: le rems qui consume out, détruira les erteuts mêmes : tous les hommes seront étonnez de se voir sous les neme étendard; tout jusqu'à la Loi, sera consommés i les divins exemplaires seront enlevez de la terre, & portez dans les celestes Archives.

A Paris le 10. de la Lune de Zilbazé 1713

#### LETTRE XXXIV.

#### USBEK à RHEDI.

## A Venife.

TE. Caffe est très en usage à Paris: il y u a un grand nombre de Maisons publiques où on le distribué. Dans quelquesunes de ces maisons on dit des nouvelles, dans d'autres on joué aux Echers: il y en a une où l'on aprèce le Casse de telle manière: qu'il donne de l'espit à ceux qui en prennent: au moins de tous ceux qui en fortent; il n'y a personne qui ne croye qu'il en a quatre fois plus que lors; qu'il y est entré.

Mais ce qui me choque de ces beaux esprits; c'est qu'ils ne se rendent pas utiles

à leur Patrie, & qu'ils amusent leurs talens à des choses pueriles : par exemple, lorsque j'arrivé à Paris, je les trouvai échauffez fur une Dispute la plus mince que se puisse imaginer : il s'agiffoit de la réputation d'un vieux Poëte Giec, dont depuis deux mille ans on ignore la Patrie auffibien que le tems de sa mort. Les deux parties avouoient que c'étoit un Poète excellent : il n'étoit question que du plus ou du moins de mérite, qu'il falloit lui attribuer. Chacun en youloit donner le taux : mais parmi ces diftributeurs de reputation, les uns faisoient meilleur poids que les autres : voilà la querelle : elle étoit bien vive ; car on se disoit cordialement de part & d'autre des injures si grossières ; on faisoit des plaisanteries si ameres, que je n'admirois pas moins la maniere de disputer, que le sujet de la dispute Si quelqu'un, disois je en moi même, etoit affez etourdt pour aller devant un de ces defenseurs du Peëre Grec, attaquer la réputation de quelque honnête Citoyen, il ne seroit pas mal relevé; & je crois que ce zele si delicat sur la reputation des morts, s'embraseroit d'une bonne maniere pour défendre celles des vivans : mais quoiqu'il en foit, ajoûtois-je, Dieu me garde de m'attirer jamais l'inimitie des Censeurs de ce Poèse, que le sejour de deux mille ans dans le tombeau, n'a pû garantir d'une haine fi implacable: ils frapent à present des coups en l'air : mais que feroit-ce fi leur futeur étoit animée par la presence d'un ennemi?

Ceux dont jete viens de parlet, disputent en Langue vulgaire, & il faut les distinPERSANES.

tinguer d'une autre forte de Disputeurs, qui se servent d'une Langue barbare, qui se servent d'une Langue barbare, qui se soure de la la fureur & à l'opiniâtreté des combattans : il y a des quartiers où l'on voit comme une mêlée noire & épaisse de ces sortes de gens : ils se nourrissent de distinctions ; ils vivent de raisonnemens obscurs , & de fausses confequences : ce métier où l'on devroit mourit de faim , ne laisse pas de rendre : on a vû une Nation entière chasse de son pais , traverser les Mers pour s'établir en France ; n'emportant avec elle pour paret aux nécessitez de la vie, qu'un redoutable talent pour la dispute. Asieu

A Paris le dernier de la Lune de Zilhagé 1713.

## LETTRE XXXV.

## Usbek. à leben.

## A Smirne.

LE Roi de France est vieux: nous n'avons point d'exemples dans nos Histoires d'un Monarque qui ait si long tems régné. On dir qu'il posséde à un trés haut degré le talent de se faire obèsir: il gouverne avec le même genie sa Famille, sa Cour, son Etat, on lui 'a souvernemens du dire que de tous les Gouvernemens du monde, celui des Tures, ou celui de notres, ou celui de notres, au guste Auguste Sultan lui plairoir-le mieux;

\$2 LETTRES
tant il fait cas de la politique Orien-

l'ai étudié son caractere, & j'y ai trouve des contradictions, qu'il m'est impossible de résoudre : par exemple, il a un Ministre qui n'a que dix-huit ans : & une Maitreffe qui en a quatre-vingt : il aime sa Religion, & il ne peut souffrir ceux qui disent qu'il la faut observer à la rigueur ; quoi qu'il fuïe le tumulte des Villes . & qu'il se communique peu; il n'est occupé depuis le matin jusqu'au soir , qu'à faire parler de lui : il aime les Trophées, & les Victoires : mais il craint autant de voir un' bon General à la tête de ses Troupes, qu'il auroit sujet de le craindre à la tête d'une Armée ennemie : il n'est je croi : jamais arrivé qu'à lui , d'être en même-tems comble de plus de richesses, qu'un Prince n'en scauroit esperer : & accable d'une pauvreté qu'un particulier ne pouroit soutenir.

Il aime à gratifier ceux qui le fervent i mais il p.ye auffi liberalement les affluitrez, ou plütôr l'offivete de fes Courtifans, que les campagnes laborieuses de se Capitanes; souvent il préfere un homme qui le deshabille, ou qui lui donne la Serviere lots qu'il fe met atable, à un autre qui lui prend des Villes, ou lui gagne des Batalles: il ne croit pas que la grandeur souveraine doive être gênée dans la distribution des graces; & sans examiner si celui, qu'il comblede biens est homme de métites il croit que son choix va le rendre tel: aussi luitar on vû donner une petite pension à un homme qui avoit su' deux lieues; &

un besu gouvernement à un autre, qui en

avoit fui quatre.

li est magnifique, sur tout dans ses bâtimens: il y a plus de Statuës dans les Jardins de son Palais, que de Citoyens daus une grande Ville: sa Garde est aussi forte, que celle du Prince, devant qui tous les trônes se renversent : ses Armées sont aussi nombreuses, ses ressources aussi grandes, & ses Finances aussi inepuisables.

A Paris le 7. de la Lune de Maharran 1713.

#### LETTRE XXXVI.

## RICA & IBBEN.

A Smirne.

"Est une grande question parmi les hommes ; de scavoir , s'il est plus avantageux d'ôter aux femmes la liberté que de la leur laisser; il me semble qu'il y a bien des raisons pour & contre. Si les Européens disent qu'il n'y a pas de generofité à rendre malheureuses les personnes que l'on aime; nos Afiatiques répondent qu'il y a de la baffeffe aux hommes, de renoncer à l'Empire, que la nature leur a donné sur les femmes. Si on leur dit que le grand nombre des femmes enfermées elt embarassant : ils répondent que dix femmes qui obeiffent, embaraffent moins qu'une qui n'obtit pas. Que

s'ils objectent à leur tour que les Europeens ne sçauroient être heureux avec des femmes, qui ne leur sont pas fideles; on leur répond que cette fidélité, qu'ils vantent tant, n'empêche point le dégoût, qui suit toujours les passions satisfaites ; que nos femmes font trop à nous : qu'une pofsession si tranquille ne nous laisse rien à desirer, ni à craindre ; qu'un peu de coquetterie est un fel , qui pique , & prévient la corruption. Peut-être qu'un homme plus! sage que moi, seroit embaraffe de décider : car fi les Affatiques font fort bien de chercher des moyens propres à calmer leurs inquiétude; les Européens font fort bien auffi de n'en point avoir. Après tout, disent-ils, quand nous se-

rions malheureux en qualité de maris, nous trouverions toûjours moïen de nous de dommager, en qualité d'Amans; pour qu'un homme pûr se plaindre avec raison de l'infidélité de saifemme, il faudroir qu'il n'y cât que trois personnes dans le monde; ils seront toûjours à but, quand il y en aura

quatre.

C'est une autre question de seavoir, si la Loi naturelle soumet les femmes aux hommes. Non, me disoit l'autre jour un Philosophe très galant, la nature n'a jamais dicte une telle Loi, l'empire que nous avons sur elles, est une véritable tyrannie; elles ne nous l'ont laiss' prendre, que parce qu'elles ont plus de douceur que nous, & par consequent plus d'humanite & de rationi ces avantages, qui devoient sans doute leur donner la superiorité, si nous avions. PERSANES.

avions été raisonnables, la leur ont fait perdre, parce que nous ne le sommes point.

Or s'il est viai que nous n'avons sur les femmes qu'un pouvoit trannique si il ne l'est pas moins qu'elles ont sur nous un empire naturel; celui de la beaute, à qui rien neréssite. Le nôtte n'est pas de tous les pais mais celui de la beaute est universel ; pour quoi aurions nous donc un privilège ? Estece parce que nous sommes les plus forts ? Mais c'est une vértiable injustice : nous employons toutes sortes de moyens pour leur abatre le courage; les forces seront égales, si l'éducation l'étoit aussi: èprouvons-les dans les talens , que l'éducation n'a point affoiblis, & nous verrons si nous sommes si forts.

Il faut l'avoüer quoique cela choque no mœurs : chez les peuples les plus polis, les femmes ont toûjouts eu de l'autorité fur leurs maris : elle fut établie par une Loi chez les Egyptiens, en l'honneur d'Ifis, & chez les Babyloniens, en l'honneur d'Esmiramis, On difoit des Romains qu'ils commandoient à toutes les Nations; mais commandoient à toutes les Nations; mais qu'ils obéiffoiént à leurs femmes. Je ne parle point des Sauromates, qui étoient veritablement dans la fervitude du Sexe ; ils étoient trop barbares; pour que leur

exemple puisse être cité.

Tu vertas, mon cher Ibben, que j'ai pris le goût de ce païs-ci, où l'on aime à foû-tenir des opinions extraordinaires, & à réduire tout en paradoxe. Le Prophete: a decidé la queltion, & a réglé les droits de l'un & de l'autre Sexe: les femmes, dit-il, Teme I,

doivent honorer leurs maris; leurs maris les doivent honorer; mais ils ont l'avantage d'un degré sur elles.

A Paris le 26, de la Lune de Gemmadi 2, 1713.

## LETTRE XXXVII.

HAGI IBBI\* an Juif BEN Josus's Profelite Mahometan.

## A Smirne.

IL me semble Ben Josué, qu'il y a toujours des signes éclatans, qui préparent la natifance des hommes extraordinaires : comme si la nature souffroit une espece de crise, & que la pussiance celeste ne produsite qu'avec effort.

Il h'y a tien de si metveilleux que la naisfance de Mahomet. Dieu, qui par les decrets de sa Providence, avoit résolu des le commencement d'envoyer aux hommes ce grand Prophete, pour enchaîner saran, créa une lumiere deux mille ans avant Adam, qui passant d'esse ne ses d'argêtre, en ancêtre de Mahomet, parvirt ensin jusqu'à lui, comme un témoignage autentique qu'il étoit désendu des Patriarches.

Ce fut auffi à cause de ce même Prophete, que Dieu ne voulut pas qu'aucun ensant sut conçû, que la nature de la fem-

\* Hagi est un homme, qui a fait le peleri rage de la

PERSANES. 87

membre viril ne fur livré à la circonction

Il vint au monde circoncis: & la joye paru fur fon vifage dés sa naifance: la terre trembla trois fois, comme si elle eût enfanté elle-même ; tous les Idoles se proferencen: les Trônes furent renversez: Lucifer fur jetté au fond de la Mer; & ce ne fur qu'aprés avoir nagé pendant quarante jours, qu'il sortit de l'abîme, & s'enfuit sur lemont Cabés, d'où avec une voix terrible il apella les Anges.

Cette nuit Dieu posa un terme entre l'homme & la semme, qu'aucun d'eux ne pût passer: l'att des Magiciens, & Negromans se trouva sans vettus on entendit une voix du Ciel, qui disoit ces paroles, i a

envoye au monde mon ami fidele.

Selon le témoignage d'Isben Aben, Hiftorien Arabe, les generations des Oiscaux, des Nuées, des Vents, & tous les escadrons des Anges se réunirent pour élever cet enfant, & se disputerent ces avantages. Les ·Oifeaux disoient dans leurs gazotiillemens. qu'il étoit plus commode qu'ils l'élevaffents parce qu'ils pouvoient plus facilement raffembler plusieurs fruirs de divers lieux. Les Vents murmuroient & discient : c'est plûtôt à nous parce que nous pouvons lui aporter de tous les endroits, les odeurs les plus agréables. Non, non disoient les nuées, non, c'est à nos soins qu'il sera confic : parce que nous lui ferons part à tous les instans, de la fraicheur des eaux. Là-deffus les Anges indignez s'écrioient : que nous restera t'il donc à faire? Mais une voix du

Ciel fut entenduë, qui termina toutes les disputes; il ne sera point ôté d'entre les mains des mortels; parce qu'heureuse les mammelles qui l'alaiteront, & les mains qui le toucheront ; & la maison qu'il habitera, & le lit où îl reposera.

Après rant de témoignages si éclatans, mon cher Josue, il faut avoir un cœur de fer pour ne pas croire sa sainte Loi. Que pouvoit faire davantage le Ciel pour autoriser sa Mission divine, à moins que de renverser la nature & de faire périr les hommes mêmes, qu'il vouloit convaincre?

De Paris le 20. de la Lune de Rhegeb 1713.

## LETTRE XXXVIII.

## USBEK à IBBEN.

#### A Smirne.

E's qu'un Grandest mort, on s'affem? ble dans une Mosquee ; l'on fait son Oraison Funebre, qui est un discours à sa louange, avec lequel on feroit bien embaraffé de décider au juste du mérite du dés funt.

Je voudrois bannir les pompes funebres: il faut pleurer les hommes à leur naiffance . & non pas à leur mort. A quoi servent les cérémonies, & tout l'attirail lugubre, qu'on fait paroître à un mourant dans ses derniers momens, les larmes mêmes de fa famille, & la douleur de ses amis, qu'à lui

exagerer la perte qu'il va faire?

Nous fommes fi aveugles, que nous ne fcavons quand nous devons nous affliger ou nous rejouir ; nous n'avons presque jamais que de fausses triftesses, ou de fausses

ioves.

Quand je vois le Mogol, qui toutes les années va fottement se mettre dans une balance, & se fait peser comme un bœuf; quand je vois les peuples se réjouir de ce que ce Prince est devenu plus materiel, c'est. à-dire, moins capable de les gouverner : j'ai pitié . Ibben . de l'extravagance. humaine.

A Paris le 20. de la Lune de Rhegeb 17 13.

#### XXXIX. LETTRE

LE PREMIER EUNUQUE NOIN à USBEK.

TSmaël un de tes Eunuques noirs vient de mourir, magnifique Seigneur, & je ne puis m'empêcher de le remplacer. Comme les Eunuques font extrêmement rares à present, j'avois pense de me servir d'un esclave noir, que tu as à la campagne : mais jen'ai pû jusqu'ici le porter à souffrir qu'on le confacrât à cet emploi. Comme je vois qu'au bout du compte c'est son avantage; je voulus l'autre jour user à son égard d'un peu de rigueur ; & de concert avec l'In-Ηз

tendant de tes Jardins, j'ordonnai que malgre lui on le mit en état de te rendre les fervices-qui flattent le plus ton cœur,& de vivre comme moi dans ces redoutables lieux, qu'il n'ose pas même regarder : mais il se mit à hurler comme si on avoit voulu l'ecorcher : & fit tant qu'il échapa de nos mains, & évita le fatal couteau. Je viens d'aprendre qu'il veut t'écrire pour te demander grace : foutenant que je n'ai conçû ce dessein, que par un desir insatiable de vengeance fur certaines railleries piquantes, qu'il dit avoir faites de moi. Cerendant je te jure par les cent mille Prophetes, que je n'ai agi que pour le bien de ton fervice, la scule chose qui me soit chere, & hors laquelle je ne regarderien. Je me prosterne à tes pieds.

Du Serrail de Fatmé le 7. de la Lune de Maharran 1713.

### LETTRE XL.

# PHARAN À USBEK. ' son Souverain Seigneur.

of tu étois ici magnifique Seigneur, je oparofitrois à ta ville fout couvert de papier blanc i il n'y en auroir pas affèz encore, pour éctire, toures les infulites, que ton premier Eunquique noir, le plus mèchant de tous les hommes, m'a faites depuis ton départ.

Sous pretexte de quelques railleries, qu'il prétend

prétend que j'ai faites sur le malheur de sa condition, il exerce sur ma tête une vangeance inépussable; il a animé contre moi le cruel l'utendant de tes jardins, qui depuis ton départ m'oblige à des travaux informontables; dans lesquels j'ai pense mille fois laisset la vie, sans perdre un moment l'ardeur de te servic, Combien de sois ai-je dit en moi-même j'ai un Mastre rempti de douceur, & je suis le plus malheureux escla-

ve qui soit sur la terre!

Je te l'avoue, Magnifique Seigneur, je ne me croyois pas destiné à de plus grandes miseres: mais ce traître d'Eunuque a voulu mettre le comble à sa méchanceté. Il v a quelques jours que de son autorité privée il me destina à la garde de tes femmes sacrées: c'est-à-dire, à une execution, qui feroit pour mille fois plus cruelle que la mort. Ceux qui en naissant ont eu le malheur de recevoir de leurs cruels Parens un traitement pareil, se consolent peut-être sur ce qu'ils n'ont jamais connu d'autre état que le leur; mais qu'on me fasse descendre de l'humanité, & qu'on m'en prive, je mourrois de douleur, si je ne mourois pas de cette barbarie.

J'embrasse tes pieds sublime Seigneur, dans une humilité profonde: sais en sorte que je sente les esses de cette Vertu si respectée; & qu'il ne soir pas dit que par ton ordre, il y ait sur la terre un malheureux

de plus.

Des Jardins de Fatmé le 7. de la Lune de Maharram 1713.

#### LETTRE XLI.

## UsbekaPharai

Aux Jardins de Fatmé.

R Ecevez la joye dans vôtre cœur, & reconnoissez ces sacrez caracteres : faites les baifer au grand Eunuque, & à l'Intendant de mes Jardins : je leur defens de mettre la main sur vous jusqu'à mon retour: dites-leur d'acheter l'Eunuque qui manque; acquitez - vous de vôtre devoir, comme si vous m'aviez toujours devant les yeux; car fcachez que plus mes bontez font grandes, plus vous en serez puni, si vous en abusez.

De Paris le 25. de la Lune de Regeb 1713.

## LETTRE XLII. USBEK & RHEDI.

# A Venise-

L y a en France trois fortes d'Etats, l'Eglise, l'Epée, & la Robe. Chacun a un mepris souverain pour les deux autress tel, par exemple, que l'on devroit méprifer, parce qu'il est un sot, ne l'est souvent, que parce qu'il est homme de Robe. II

qui le disputent sur l'excélence de l'Art, qu'ils ont chossi ; chacun s'éleve au dessi de celui qui est d'une profession différente à proportion de l'idée, qu'il s'est fait de la

superiorité de la sienne.

Les hommes ressemblent tous plus ou, moins à cette semme de la Province d'Erivan; qui ayant recquelque grace d'un de nos Monarques, lui souhaita mille sois dans ses benedichons qu'elle lui donna que le Ciel le sit Gouverneur d'Etivan.

J'ai lû dans une Relation qu'un Vaiffeau François ayant relâche à la Côte de Guinée, quelques hommes de l'équipage voulurent aller à terre acheter quelques Moutons. On les mena au Roi, qui rendoit la justice à ses Sujets sous un arbre : il étoit sur son trône, c'est-à-dire, sur un morceau de bois , auffi fier que s'il eût été affis fur celui du grand Mogol : il avoit trois on quatre Gardes avec des piques de bois; un Parasol en forme de Dais le couvroit de l'ardeur du Soleil ; tous ses ornemens & ceux de la Reine sa femme, confistoient en leur peau noire, & quelques bagues. Ce Prince plus vain encore que miserable, demanda à ces étrangers si l'on parloit beaucoup de lui en France : il crovoit que son nom devoit être porté d'un Pole à l'autre : & à la difference de ce Conquerant, de qui on a dit, qu'il avoit fait taite toute la terre ; il croyoit lui, qu'il devoit faire parler tout l'Univers.

Quand le Can de Tartarie a dîné, un Heraut crie, que tous les Princes de la terre. 94

re peuvent aller, dîner fi bon leur femble : & ce Barbare qui ne mange que du lair ; qui n'a pas de maifon, qui n'e vi que de brigandages , regarde tous les Rois du monde comme fes Eclaves, & les infulte régulierement deux fois par jour.

A Pa s le 28. de la Lune de Rhegeb 1713.

## LETTRE X LIII.

#### RHEDI à USBEK.

#### A \* \* \*

Her matin comme j'étois au lit, j'enqui fut soudan ouverte, ou enfoncée par un homme, avec qui j'avois lié quelque societé, & qui me parut tout hors de luinième.

Son habillement étoit beaucoup plus que modeste : sa perruque de travers n'avoit pas même été pergnée ; il n'avoit paseu le tems de faire recoudre son pourpoint noir ; & il avoit renocé pour ce jour là aux sages précautions, avec lesquelles il avoit coûtume de déguiser le délabrement de son Equipage.

Levez-vous, me dit.il., j'ai besoin de vous tout aujourd hui; j'ai mille emplettes à faire, & je serai bien aise quece soit avec vous al faut premierement que nous alloins à la rue saint Honore parler à un Notaire, qui est chargé de vendre une ter-

PERSANES.

re de cinq mille livres; je veux qu'il m'en donne la préférence. En verant ici je me fuis arrêté un moment au Fauxbourg faint Germain, où j'ai loüé un hôtel deux mille écus, & j'espere passer le Contrat aujour-

d'hut.

Dès que je fus habillé, ou peu s'en falloit, mon homme me fit precipitamment descendre:commençons par aller acheter un Caroffe, & établiffons d'abord l'Equigage : en effet nous achetames non feulement unCaroffe, mais auffi pour cent mille francs de Marchandises en moins d'une heure: tout cela fe fit promprement, parce que mon homme ne marchanda rien , & ne compta jamais ; austi ne déplaça-t'il pas. Je rêvois fur tout ceci.; & quand j'examinois cet homme, je trouvois en lui une complication finguliere de richesses & de pauvreté ; de maniere que je ne sçavois que croire: mais enfin je rompis le filence; & le tirant à quartier je lui dis, Monsieur, qui est-ce qui pavera tout cela ? Moi, me dit-il, venez dans ma chambre; je vous montrerai des trefors immenfes,& des richeffes envices d. s plus grands Monarques: mais elles ne le seront pas de vous, qui les partagerez tou jours avec moi. Je le fuis; nous grimpons à son cinquième étage, & par une échelle nous nous guindons à un fixtème. qui étoit un Cabinet ouvert aux quatre vents, dans lequel il n'y avoit que deux ou trois douzaines de baffins de terre remplis de diverses liqueurs. Je me suis levé de grand matin, me dit il; & j'ai fait d'abord ce que je fais depuis vingt-cinq ans, qui 96

est d'aller visiter mon œuvre : i'ai vû que le grand jour étoit venu, qui devoit me rendre plus riche, qu'homme qui soit sur la terre. Voyez-vous cette liqueur vermeille? Elle a à present toutes les qualitez que les Philosophes demandent pour faire la transmutation des métaux : j'en ai tiré ces grains que vous voyez, qui font de vrai Or par leur couleur, quoi qu'un peu imparfait par leur pesanteur. Ce secret que Nicolas Flamel trouva, mais que Raimond Lulle, & un million d'autres chercherent toûjours, est venu jusqu'à moi, & je me trouve aujourd'hui un heureux Adepte. Fasse le Ciel que je ne me serve de tant de trefors qu'il m'a communiquez que pour fa gloire.

Je sortis, & je descendis, ou plûtôt je me précipital par cet escalier, transpôrté de colere; & laissai cet homme si riche dans son Hôpital. Adieu, mon cher Usbek, j'irai te voir demain; & si tu veux, nous

reviendrons ensemble à Paris. A Paris le dernier de la Lune

de Rhegeb 17:3.

## LETTRE X LIV.

## Usbek à Rhedi.

## A Venise.

E vois ici des gens qui disputent sans sin fur la Religion : mais il semble qu'ils combattent en même-tems à qui l'observera le moins. Non seulement ils ne sont pas meilleurs Chrétiens; mais même meilleurs Citoyensi & c'est ce qui me touche: car dans quelque Religion qu'on vive, l'observation des Lotx, l'amour pour les hommes, la pieté envers les parens, sont toujours les

premiers actes de Religion.

En effet, le premier objet d'un homme Religieux ne doit-il pas être de plaire à la Divinité qui a établi la Religion, qu'il professe ? Mais le moyen le plus sur pour y parvenir, est sans doute d'observer les Régles de la Societé, & les devoirs de l'humilité : car en quelque Religion qu'on vive, dés qu'on en supose une, il faut bien que l'on supose aussi que Dieu aime les hommes, puis qu'il établit une Religion pour les rendre heureux : que s'il aime les hommes, on est fur de lui plaire en les aimant auffi; c'eft-à dire, en exerçant envers eux tous les devoirs de la charité, & de l'humanité, & en ne violant point les Loix fous lesquelles ils vivent.

On eft bien plus für par lå de. plaire å Dieu, qu'en observant telle ou telle cérémonie : car les cérémonies n'ont point un degré de bonté par elles mêmes ; elles no font bonnes qu'avecégatd, & dans la sinpoficion que Dieu les a commandées : mais c'ell la maniere d'une g'ande discussions or peur facilement s'y romper, car il sau choifir celles d'une R eligion entre celles de

deux mille.

Un homme failoit tous les jours à Dieu cette prière. Seigneur, je n'entens rien dans les disputes, que l'on fait fans ceffe à Tême I. vo-

Tome 1. 1 Vo-

vôtre sujet : je voudrois vous servir selon vôtre volonté; mais chaque homme que je consulte, veut que je vous serve à la fienne. Lorsque je veux vous faire ma priere, je ne sçais en quelle Langue je dois vous parler; je ne scais pas non plus en quelle posture je dois me mettre: l'un dit que je dois vous prier debout; l'autre veut que je fois affis; l'autre exige que mon corps porte fur mes genoux. Ce n'est pas tout : il y en a qui pretendent que je dois me laver tous les matins avec de l'eau froide ; d'autres soutiennent que vous me regarderez avec horreur, si je ne me fais pas couper un petit morceau de chair. Il m'arriva l'autre jour de manger un lapin dans un Carvanserai : trois hommes qui étoient auprés de là, me firent trembler : ils me soutinrent tous trois que je vous avois grièvement offense; l'un \*, parce que cet animal étoit immonde; l'autre +, parce qu'il étoit étouffe; l'autre enfin \*\*, parce qu'il n'étoit pas poisson. Un Brachmane qui paffoit par là, & que je pris pour Juge, me dit ils ont tort, car aparemment vous n'avez pas tué vous-même cet Animal : fi fait , lui dis-je, Ah vous avez commis une action abominable, & que Deu pe vous pardonnera jamais, me dit-il, d'une voix severe : que sçavez vous si l'arre de vôtre pere n'étoit pas paffée dans cette bête ? Toutes ces choses, Seigneur, me jettent dans un embaras inconcevable : je ne puis remuer la têre, que je ne sois menace de vous offenfer : cependant je voudrois vous rlaire,

<sup>\*</sup> Un Juif. † Un Turc. \*\* Un Armenien.

plaire, & employer à cela la vie que je tuce de vous : je ne feais fi je me trompe ; mais je crois que le meilleur moyen pour y parvenir, elt de virre en bon Citoyen dans la Societé, où vous m'avez fait naitre, & en bon pere dans la famille que vous m'avez donnée.

A Paris le 8, de la Lune de Chahban 1713.

## LETTRE XLV.

## ZACAI à USBEK.

## A Paris.

J'Aigune grande nouvelle à l'aprendre : je re fuis réconciliée avec Zephis : le Serrail partagé entre nous s'elt retini : il ne manque que toi dans ces lieux, où la Paux régne : vous, mon cher Uibek, viens-y faise triompher (l'Amour.

Je donna à Zephis un grand Feffin, où ta mere, tes femmes, & tes principales Concubines futent invitées: tes tantes, & pluficurs de tes coufines y trouverent auffe telles étoient venués à cheval, couvertes du fombre nuage de leurs voiles, & de leurs habits.

Le lendemain nous partîmes de la Campagne, où nous espertons être plus libres: nous mondames fur nos Chameaux, & nous nous mîmes quatre dans chaque loge. Comme la partie avoit êté faite brufquement, nous n'eûmes pas le tems d'envoyet à la ronde, ani oncer le Courouc : mais le premier Eunuque toujours industrieux prit une autre précaution ; car il joignit à la toile, qui nous empêchoit d'être vues, un rideau si épais que nous ne pouvions

absolument voir personne.

Quand nous fumes arrivées à cette Riviere, qu'il faut traverser, chacun de nous fe mit selon la coûtume dans une boëtte, & fe fit porter dans le Batteau : car on nous dit que la Riviere étoit pleine de monde. Un curieux qui s'aprocha trop prés du lieuoù nous étions enfermées, reçût un coup mortel, qui lui ôta pour jamais la lumiere du jour. Un autre qu'on trouva se baignant tout nud fur le rivage, eut le même fort : & tes fideles Eunuques facrifierent à ton honneur & au nôtre ces deux infortunez.

Mais écoute le reste de nos avantures. Quand nous fumes au milieu du fleuve; un vent fi impétueux s'éleva, & un nuage si affreux couvrit les airs, que nos Matelots commencerent à desesperer. Effravees de ce péril, nous nous évanouimes prefque toutes. Je me souviens que j'entendis la voix, & la dispute de nos Eunuques, dont les uns disoient qu'il faloit nous avertir du péril, & nous tirer de nôtre prison: mais leur Chef soutint toujours qu'il mourroit plutôt que de souffrit que son Maître fut ainsi deshonore, & qu'il enfonceroit un poignard dans le sein de celui qui feroit des propofitions si hardies. Une de mes esclaves toute hors d'elle courut vers moi deshabillée pour me secourir : mais un Eunuque PERSANES.

Eunuque noir la prit brutalement, & la fit rentret dans l'endroit d'où elle étoit sortie: pour lors je m'évancü's, & ne revins à moi, que lorsque le péril sut paisé.

Que les Voyages sont embarasians pour les remmes, les hommes ne sont exposez qu'aux périls qui menaç in leur vie, & nous sommes à tous les instans dans le peril de perdie nôtre vie, ou nôtre vertu, Adieu, mon cher Usbek, je t'adorerai tosijours.

Du Serrail de Farmé le v. de la Lune

de Rhamazan 1713.

### LETTRE XLVL

### Usbek à Rhebi.

### A Venife-

CEux qui aiment à s'inftruire ne font jamais oiffis quoique je ne fois chargé d'aucune affaire importante, je fuis cependant dans une occupation continuelle. Je paffe ma vie à examiner : j'ecris le foir ce que j'ai remarquè, ce que j'ai vû, ce que j'ai entendu dans la journée: tout m'intereffe, tout m'étonne: je fuis comme un enfant dont les organes encoretendres s'ênt vivement frapez par les moindres objets.

Tu ne le croirois pas peut être, nous formmes regus agréablement dans toutes les Compagnies, & dans toutes les Societez; je crois devoir beaucoup à l'esprie vif, & à la gayeté naturelle de Rica, qui fait qu'il

. . . .

recherche tout le monde, & qu'il en eft également recherché: nôtre air étranget n'off:nse plus personne, nous joui.sson nième de la surprise où l'on elt de nous trouver quelque politesse : car les François n'itaginent pas que nôtre Cismat produie des hommes : cependant, il faut l'avoiter, ils valent la peine qu'on les detrompe.

l'ai paffe quelques jours dans une maifon de campagne auprès de Paris, chez un homme de considération, qui est ravi d'avoir de la Compagnie chez lui; il a une framme fort ainable, & qui joint à une grande modestie, une gayeté, que la vie retirée ôte toùjours à nos Dames de Perse.

Ettanger que j'étois, je n'avois rien de mieux à faire que d'étudier selon ma coûtume sur cette foule de gens, qui y abordoit sans cest', dont les caracteres me presentoient totioner squesque chosé de nouveau. Je remarquai d'abord un homme dont la simplicaté me plût; je m'attachai à lui, il s'attacha à moi, de sorte que nous nous trouvions toûjours l'un auprès de l'autre.

Un jour que dans un grand cercle nous nous entreterions en particulier, laifant les conversations générales à elles mêmes: Yous tronverez peut-être en moi lui dissi e, plus de curiosité que de politesse mais je vous suplie d'agréer que je vous fasse quelques questions : cat je m'ennuye de n'être au fait de rien, & de vivre avec des gens, que je ne segaurois démête: mon esprit travaille depuis deux jours : il n'y a

28

pas un feul de ces hommes, qui ne m'air donné la torture plus de deux cens fois ; & cependant je ne les devinerois de mille ans; ils me sont plus invisibles que les fem. mes de nôtre grand Monarque. Vous n'avez qu'à dire, me répondit-il, & je vous instruirai de tout ce que vons souhaiterez; d'autant mieux que je vous crois homme discret, & que vous n'abuserez pas de ma confiance.

Oui est cet homme, lui dis-je, qui nous a tant parlé des repas qu'il a donnez aux Grands, qui est si familier avec vos Ducs, & qui parle fi souvent à vos Ministres qu'on me dit être d'un accès si d fficile ? Il faut bien que ce soit un homme de qualité : mais il a la physionomie si basse, qu'il ne fait gueres honneur aux gens de qualité : & d'ailleurs je ne lui trouve point d'éducation. Je fuis étranger, mais il me semble qu'il y a en general une certaine politesse commune à toutes les Nitions, je ne le trouve point de celle-là ; est-ce que vos gens de qualité sont plus mal élevez que les autres ? Cet homme, me répondit-il, en riant, est un fermier : il est antant au deffus des autres par ses richesses, qu'il est au dessous de tout le monde par sa naissance : il auroit la meilleure table de Paris, s'il pouvoit se résoudre à ne manger jamais chez lui : il est bien impertinent comme vous voyez; mais il excelle par fon Cuisinier; auffi n'en est-il pas ingrat : car vous avez entendu qu'il l'a loue tout auiourd'hui.

Et ce gros homme vetu de noir, lui dis-

je, que cette Dame a fait placer auprés d'elle ? Comment a-t'il un habit filugubre avec un air fi gai, & un teint fi fleuri ? H fourit gracieusen ent des qu'on lui parle; fa parure est plus modeste, mais plus arrangée que celle de vos femmes. C'est, me repondit-il , un Predicateur , & qui pis est un Directeur, tel que vous le voyez, il en scart plus que les maris : il conuoît le foible des femmes; elles (çavent auffi bien qu'il a le sien. Comment, dis je? il parle toûjours de quelque chose, qu'il apelle la Grace ? Non pastoûjours, me répondit-il, à l'oreille d'une jolie femme, il parle encore plus volontiers de sa chûte : il foudrove en public, mais il est doux comme un Agneau en particulier. Il me femble, dis- je pour lors, qu'on le disti gue beaucoup, & qu'on a de grands égards pour lui. Comment si on le distingue? C'est un homme nécessaire; il fait la douceur de la vie retirée; petits confeils, foins officieux, vifites marquées, il diffipe un mal de tête mieux qu'homme du monde ; c'est un homme excélent.

Mais fi je ne vous importune pas, ditesmoi qui est celui qui est vis-à-vis de-nous; qui est final habille: qui fast quelquefois des grimaces, & a un langage different des autres i qui n'a pas d'espiti pour parler mais parle pour avoir de l'espite? C'est, 'me répondit-il, un Poète. & le grotesque du gente humain: ces gens-là disent qu'ils sont nez ce qu'ils sont; cela est vrai, & aussi ce qu'ils feront toute leur vie, c'està dire, presque totijouts les plus ridicules de tous les hommes: audifi ne les éspargne PERSANES. TO

t'on point: ou verse sur en le mépris à pienes mains, la famine a fait entrer celuicit dans cette maison; & il y est bien reçû du Mistre & de la Mastresse, dont la bouté & la politesse ne se dementent à l'égard de petsonne: il sit leur Epitalame lors qu'ils se mazierent: c'est ce qu'il a sait de mieux en fa viet cert il s'est trouve que le Mariage a

été auffi heureux qu'il l'a prédit.

Vous ne le croiriez pas peut-être, ajouta-t'il, entêté comme vous êtes des préjugez de l'Orient; il y a parmi nous des Mariages heureux; & des femmes, dont la vertu est un gardien severe. Les gens dont nous parlons goûtent entr'eux une paix qui ne reut être troublée; ils sont animez &c estimez de tout le monde: il n'y a qu'une chose; c'est que leur bonte naturelle leur fait recevoir chez eux toute sorte de monde; ce qui fait qu'il y a quelquefois mauvaife compagnie : ce n'est pas que je lesdesaprouve; il faut vivre avec les gens tels qu'ils sont : les gens qu'on dit être de bonne compagnie ne sont souvent que ceux dont le vice est plus rafiné; & peut-être qu'il enest comme des poisons, dont les plus subtils font auffi les plus dangereux.

Et ce vieux homme, 'lui dis-je tout basqui a l'air si chaggin? Je l'ai pris d'abord pour un étranger: car outre qu'ilest habillé autrement que les autres, il censure tout ce qui se fait en France, & n'aprouve pas vôtre Gouvernement. C'est un vieux guerrier, me dit-il, qui se rend memorable à tous ses Auditeurs par la longueur de ses exploits. Il ne peut soussirique la France ait gagné

des

106

des batailles, où il ne se soit pas trouvé, ou qu'on vante un fiege, où il n'ait pas monté à la tranchée : il se croit si nécessaire à nôtre Histoire, qu'il s'imagine qu'elle finit, où il a fini; il regarde quelques bleffures qu'il a reçues, comme la diffolution de la Monarchie; & à la difference de ces Philosophes, qui difent qu'on ne jouit que du present, & que le passe n'est rien, il ne jouit au contraire que du paffe, & n'existe que dans les Campagnes qu'il a faites : il respire dans les tems qui se sont écoulez, comme les Heros doivent vivre dans ceux, qui passeront aprés eux. Mais pourquoi, dis-je, a-t'il quitté le service ? Il ne l'a pas quitté, me répondit-il, mais le service l'a quitté, on l'a employé dans une petite place, où il racontera le reste de ses jours : mais il n'ira jamais plus loin ; le chemin des honneurs lui est fermé. Et pourquoi cela, lui dis-ie? Nous avons une maxime en France, me repondit-il, c'est de n'elever jamais les Officiets, dont la patience a langui dans les emplois subalternes; nous les regardons comme des gens, dont l'esprit s'est comme retreci dans les détails; & qui par une habitude de petites choses. font devenus incapables des plus grandes : nous croyons qu'un homme qui n'a pas les qualitez d'un General à trente ans, ne les aura jamais: que celui qui n'a pas ce coupd'œil, qui montre tout d'un coup un terrain de pluficurs lieues dans toutes fes fituations differentes; cette presence d'esprit, qui fait que dans une victoire on le ferr de tous ses avantages, & dans un échec de toutes.

coutes les reflources, n'acquerera jamais ces talens: C'est pour cela que nous avons des emplois brillans pour ces hommes grands & sublimes, que le Ciel a partage non seulement d'un cœur, mais aussi d'un genie herorque; & des emplois subalterees pour ceux, dont les talens le font auffi. De ce nombre font ces gens; qui ont vieilli dans une guerre obscure; ils ne reufliffent tout au plus qu'à faire ce qu'ils ont fait toute leur vie : & il ne faut point commencer à les charger dans le tems qu'ils s'affoiblif-

fent.

Un moment aprés, la cutiofité me reprit, & je lui dis : je m'engage à ne vous plus faire de questions, si vous voulez encore fouffrir celle-ci. Qui est ce fgrand jeune homme qui a des cheveux, peu d'esprit, & tant d'impertinence ? D'où vient qu'il parle plus haut que les autres; & se scale fi bon gré d'être au monde ? C'est un homme à bonnes fortunes, me répondit-il. A ces mots des gens entrerent , d'autres fortirent, on se leva, quelqu'un vint parler à mon Gentilhomme, & je restai aussi peu instruit qu'apparavant. Mais un moment après je ne sçai par quel hazard ce jeune homme se trouva auprès de moi : & m'adreffant la parole : il fait beau ; voudriezvous, Monfieur, faire un tour dans le parterre? Je lui répondis le plus civilement qu'il me fut pe flible ; & nous fortimes enfemble. Je fuis venu à la campagne, me dit-il, pour faire plaisir à la mastresse de la maison, avec laquelle je ne suts pas mal: "il y a bien certaine femme dans le monde.

qui pestera un peu; mais qu'y faire ? ie vois les plus jolies femmes de Paris; mais je ne me fixe pas à une, & je ieur en donne bien à garder; car entre vous & moi je ne vaut pas grand chose. Aparemment, Monfieur, lui dis-je, que vous avez quelque charge ou quelque emploi, qui vous empêche d'être plus affidu aupres d'elles. Non, Monsieur, je n'ai d'autre emploi que de faire enrager un mari, ou deseipeter un pere, j'aime à allarmer une femme qui croit me tenir , & la mettre à deux doigts de ma perte ; nous fommes quelques jeunes gens qui partageons ainfi tout Paris, & l'interressons à nos moindres demarches. A ce que je comprens, lui dis-je, vous faites plus de bruit que le guerrier le plus valeureux; & vous êtes plus confidere qu'un grave Magistrat. Si vous étiez en Perse vous ne journez pas de tous ces avantages; vous deviendrez plus propre à garder nos Dames qu'à leur plaire. Le feu me monta au visage ; & je ctois que pour peu que j'eusse parle, je n'aurois pû m'empêcher de le brusquer.

Que dis-tu d'un pris, où l'on tolere de pareilles gens, & où l'on laiffe vivre un homme qui fait un tel mètier? Où l'infidèlité, la trahifon, le rapt, la petfidie, el l'injustice conduifent à la confidération? Où l'on estime un homme parce qu'il ôte une fille à fon pere ; une femme à fon mati, & trouble les focretez les plus douces, & les plus faintes? Heureux les enfans d'Hui, qui défendent leurs familles de l'oprobre, & de la feduction; la lu-

miere

miere du jour n'est pas plus pure que le feu , qui brûle dans le cœur de nos femmes: nos filles ne pensent qu'en tremblant au jour, qui doit les priver de cette Vertu, qui les rend semblables aux Anges. & aux Puissances incorporelles. Terre natale & cherie, for qui le Soleil jette fes premiers regards ; tu n'es point fouillée per les crimes horribles, qui obligent cet Aftre à se cacher, des qu'il paroît dans le nois Orient.

A. Paris le g. de la Lune de Rhamazan 1713.

### LETTRE XLVII.

### RICA & USBEK

### A \* \* \*.

Tant l'autre jour dans ma chambre je Lvis entrer un Dervis extraordinairement habille: fa barbe descendoit jusqu'à sa ceinture de corde : il avoit les pieds nuds: fon habit étoit gris , groffier & en quelques endroits pointu : le tout me parut fi bizare, que ma premiere idée fut d'envoyer chercher un Peintre, pour en faire une fantaifie.

Il me fit d'abord un grand compliment, dans lequel il m'aprit qu'il étoit homme de mérite, & de plus Capucin, on m'a dit, ajoûta-til, Monfieur, que vous retournez bien tôt à la Cour de Perse, où vous Tome I.

rı o

tenez un rang diftingué : je viens vous demander vôtre protection . & vous prier de nous obtenir du Roi une petite habitation aupres de Casbin, pour deux ou trois Religieux. Mon Pere', lui dis-je, vous voulez donc aller en Perse ? Moi , Monfieur, me dit-il? Je m'en donneral bien de garde; je suis ici Provincial, & je ne trouverois pas ma condition contre celle de tous les Capucins du monde. Eh que diable me demandez-vous donc? C'est-me répondit il, que fi nous avions cet hospice, nos peres d'Iralie y enverroient deux ou trois de leurs Religieux. Vous les connoiffez aparemment, lui dis-je, ces Religieux. Non, Monsieur, je ne les connois pas. Eh morbleu, que vous importe donc qu'ils aillent en Perse ! C'est un beau projet de faire respirer l'air de Casbin à deux Capucins: cela fera trés utile & à l'Europe, & à l'Afie: il est fort nécessaire d'interresser là dedans les Monarques. Voilà ce qui s'apelle de belles Colonies : allez, vous & ves femblables n'êtes point faits pour être tranfplantez, & vous ferez bien de continuer à ramper dans les endroits où vous vous êtes engendrez.

A Paris le 15. de la Lune de Rhamazan 1713,

### LETTRE XXVIII.

### RICA & \*. \*. \*.

l'Ai vu des gens chez qui la vertu étoit si naturelle, qu'elle ne se faisoit pas même fentir: ils s'attachoient à leur devoir fans s'y plier, & s'y portoient comme par instinct : bien loin de relever par leurs difcours leurs rares qualitez; il sembloit qu'elles n'avoient pas perce jusqu'à eux. Voilà les gens que j'aime, non pas ces hommes vertueux qui semblent être étonnez de l'être, & qui regardent une bonne action comme un prodige l, dont le recit doit furprendre.

Si la modeftie est une vertu nécessaire à ceux, à qui le Cicl a donné de grands talens : que peut-on dire de ces infectes. qui osent faire paroître un orgueil, qui deshonoreroit les plus grands hommes ?

Je vois de tous côtez des gens qui parlent fans ceffe d'eux mêmes: leurs conversations font un miroir, qui presente toujours leur impertinente figure : ils vous parleront des moindres choses, qui leur sont arrivées ; & ils veulent que l'interêt qu'ils y prennent, les groffisse à vos veux : ils ont tout fait , tout vû , tout dit , tout penfe; ils font un modéle universel ; un sujet de comparaifons inépuifables, une fource d'exemples, qui ne tarit jamais. Oh que la lou ange est fade, lors qu'elle reflechit vers le lieu d'où elle part!

Il y a quelques jours qu'un homme de ce caractère nous accable pendant deux heures de lui , de son mêstie , & de ses talens : mais commeil n'y a point de mouvement perpetuel dans le monde , il cesta de parler : la conversation nous revint donc, & nous la primes.

Un homme qui paroiffoit affez chagtin, commença par le plaindre de l'ennui répandu dans les converfations, quoi totijours des fots, qui se peignent eux-mêmes, & qui raménent tout à eux? Vous avez raison, reprit bruiquement nôtre Discoureur: il n'y a qu'à faire comme moi, je ne me louë jamais; j'ai du bien, de la nais fance, je fais de la depense; mes amis difent que j'ai quelque esprit: mais je ne par le jamais dejtout cela: fi j'ai quelques bonass qualitez, celle dont je fais le plus de cas, c'est me modes flie.

l'admirois cet impertinent: & pendant qu'il parloit tout hau; je difois tout bas: heureux celui qui a sifiez de vanité pour ne dire jamais de bien de lui; qui craint ceux qui l'écourent; & ne compromet point son mérite avec l'orguéil des autres.

A Paris le 20. de la Lune de Rhamazan 17:3.

#### LETTRE XLIX.

NARCUM: Envoyé de Perse en Mos-

#### A Paris

On m'a écrit d'Ispahan; que tu avoisquitté la Perse, & que tu étois actuellement à Paris, Pourquoi faut-il que j'aprenne de tes nouvelles par d'autres que par toi?

Les ordres du Roi des Rois me retiennent depuis cinq ans dans ce païs-ci; ouj'ai terminé pluseurs négociations importantes.

Tu sçais que le Czar est le seul des Princes Chrétiens, dont les interêts soient mêce avec ceux de la Perse, parce qu'il est ennemi des Turcs comme nous.

Son Empire est plus grand que le nôtre: car on compre deux mille lieuës depuis Moscow jusqu'à la derniere place de ses Etars du côte de la Chine.

Il est le maître absolu de la vie. & des biens de se Sujets, qui sont tous esclaves à la réserve de quatre famille. Le Lieutenant des Prophetes, le Roi des Rois, qui a le Ciel pour marcheped, ne fait pas un exercice plus redoutable de sa pussance.

A voir le Climat affreux de la Moscovie, on ne croiroit jamais que ce fut une peine d'en être exile : cependant dés qu'un Grand est disgracie, on le relegue en Siberie.

LETTRES 114 Comme la Loi de nôtre Prophete nous

défend de boire du vin, celle du Prince le défend aux Moscovites.

Ils ont une maniere de recevoir leurs Hôtes, qui n'eft point du tout Perfare. Des qu'un étranger entre dans la maison, le mari lui presente sa femme, l'etranger la baife; & cela paffe pour une politeffe faite au mari.

Quoique les Peres au Contrat de mariage de leurs filles stipulent ordinairement que le mari ne les fouettera pas; cependant on ne scauroit croire combien les femmes Moscovites aiment à être battues ; elles ne peuvent comprendre qu'elles possedent le cœur de leur mati, s'il ne les bat comme il faut : une conduite oposce de sa part, est une marque d'indifférence impardonnable. Voici une Lettre qu'une d'elles écrivit dernierement à sa mere.

## MACHERE MERE,

TE suis la plus malheureuse semme du monde : il n'y a rien que je n'aye fait pour me faire aimer de mon mari ; & je n'ai jamais pû y réuffir. Hier j'avois mille. affaires dans la maifon ; je fortis . & je demeuras sous le jour debors : je crus à mon retour qu'il me batteroit fort bien ; mais il ne me dit pas un seul mot. Ma fœur est bien autrement traitée : son mari la rone de coups tous les jours : elle ne pent pas pas regarder un homme, qu'il ne l'assemme soudain: ils s'aiment beaucoup aussi; & ils vivent de la meilleure intelligence du monde.

C'est ce qui la rend si fiere : mais je ne lui donnerai pas long-tems sujet de me meprifer : j'ai résolu de me faire aimer de mon mari, à quelque prix que ce soit : je le ferai si bien enrager , qu'il fandra bien qu'il me donne des marques d'amirié . il ne fera pas dit que je ne jerai pas battuë , & que je vivrai dans la maifon, sans que l'on pense à moi ; la moindre chiquenande qu'il me donnera, je crierai de toute ma force; afin qu'on s'imagine qu'il y va sont de bon, O je crois que si quelque voisin venoit au secours , je l'étranglerois. Je vous suplie ma chere mere, de vouloir bien representer à mon mari , qu'il me traite d'une maniere indigne. Mon pere, qui est un si honnête homme, n'agissoit pas de même: & il me souvient lorsque j'étois petite sille, qu'il me sembloit quelquefois qu'il vous aimoit trop. Je vous embrasse , ma chere mere.

Les Moscovies ne peuvent point sortie de l'Empire, quand ce seroit pour voyage re ains separez des autres Nations par les Loix du pais, ils ont conservé leurs anciennes columnes avec d'autant plus d'attachement, bu'il ne croyotent pas qu'il fait

fut possible qu'on en pût avoir d'autres. Mais le Prince, qui règne à present a voulu tout changer : il a eu de grand démèlez avec eux au sujet de leur barbe : le Clergé & les Moines n'ont pas moins combattu en fiveur de leur ignorance.

Il s'attache à faire fleurit les Arts, & ne néglige rien pour portet dans l'Europe, & l'Afie la gloire de sa Nation oubliée jusqu'ici, & presque uniquement connue

d'elle-même.

Inquiet & sans cesse agité, il erre dans ses vastes Etats, laissant par tout des mar-

ques de sa severité naturelle.

Il les quitte comme s'ils ne pouvoient le contenir, & va chercher dans l'Europe d'autres Provinces, & de nouveaux Royaumes.

Je t'embrasse, mon cher Usbek, donne-moi de tes nouvelles, jo te conjure.

De Moscou le 2, de la Lune de Chalval 1713

# LETTRE L. RICA & USBEK.

A \* \* \*.

J'Etois l'autre jour dans une Societé, où je me divertis affez bien. Il y avoit là des femmes de tous les âges : une de quatre-vingt ans : une de foixante, une de quatrante, laquelle avoit une nièce, qui pouvoit

17

voit en avoir vingt ou vingt - deux. Un certain inflinct me fit aprocher de cetto dirmere, & elle me dit à l'oreille : Que dites-vous de ma tante, qui à son âge veut avoir des amans, & fait encore la jolie? Elle a tort lui dis je , c'est un deffein qui ne convient qu'à vous. Un moment après je me trouvai auprés de sa tante, qui me dit: Que dites-vous de cette femme, qui a pour le moins foixante ans, que a passe anjourd'hui plus d'une heure à sa toilette? C'est du tems perdu lui dis-je, & il faut avoir vos charmes pour devoir y fonger. l'allai à cette malheureuse femme de soixante ans, & la plaignois dans mon ame , lors qu'elle me dit à l'oreille : Y a-t'il rien de si ridicule ? Voyez cette femme qui & quatre-vingt ans , & qui met des rubans couleur de feu : elle veut faire la jeune, & elle y réissit; car cela aproche de l'enfand ce. Ah bon Dieu dis-je en moi même, ne fentirons-nous jamais que le ridicule des autres ? C'est peut être un bonheur, disois je enfuite, que nous trouvions de la confolation dans les foiblesses d'autrui. Cependant j'étois en train de me divertir, & je dis: nous avons affez monté, descendons; à present, & commençons par la vieille qui est au sommet. Madame, vous vous resfemblez fi fort, cette Dame, à qui je viens de parler & vous , qu'il semble que vous fovez deux fœurs ; & je ne crois pas que vous foyez plus agées l'une que l'autre. Eh vraiment, Monfieur, me du-elle, lorfque l'une mourra, l'autre devra avoir grand peur : je ne crois pas qu'il y ait d'elle à

moi deux jours de difference. Quand je tins cette femme decrepite , j'allat à celle de foixante ans. Il faut, Madame, que vous décidiez un pari que j'ai fait : j'ai gagé que certe Dame & vous, lui montrant la femme de quarante ans, étiez de même âge. Ma foi', dit-elle, je ne crois pas qu'il y ait fix mois de difference. Bon, m'y voilà : continuons, le descendis encore ; & j'allat à la femme de quarante ans, Madame, faites-moi la grace de me dire, fi c'est pour rire que vous apellez cette Demoifelle, qui est à l'autre table vôtre nièce ? Vous êtes aussi jeune qu'elle : elle a même quelque chose dans le visage de passe, que vous n'avez certainement pas ; & ces couleurs vives qui paroiffent fur votre teint .... Attendez, me dit elle, je fuis fa tante? mais fa mere avoit pour le moins vingtcinq ans plus que moi ? nous n'étions pas de même lit; l'ai oui dire à feue ma fœur, que sa file & mei, naquimes à la même année. Je le difois bien, Madame, & je n'avois pas tort d'être étonné.

Mon cher Ulb k, les femmes qui se fennen finit d'avance par la perte de leurs agrémens, voudroieur reculer vers la jeuneffe: eh comment ne chercheroieur. elles pas à tromper les autres? Elles font tous leurs efforts pour se tromper cles-mêmes. & pour se derober la plus affligeante de Report par le les mêmes de le pas affligeante de le pas affligeante

toutes les idées.

A Paris le 3, de la Lune de Chalval 1713.

# LETTRE LI. Zelis à Usber.

### A Paris.

Amais passion n'a été plus sorte & plus yvve que celle de Costou Eunque blane pour mon csclave Z.lide: il la demande en mariage avec tant de fureur, que je ne puis la lui refuser. Er pourquoi ferois je de la résistance, lorsque sa mere n'en fait pas; & que Zelide elle même parosi faits faite de l'idée de ce mariage imposteur; & de l'ombre vaine qu'on lui presente.

qui n'aura d'un mari que la jalousie ; qui n'aura d'un mari que la jalousie ; qui ne sortira de sa froideur que pour entret dans un descripoir inutile, qui se rapellera toùjours la memoire de cequ'il a rêt, pour la faire souvenir de ce qu'il n'est plus, qui roûjours prêt à se donner, & ne se donnan jamais, se trompera, la trompera sans cesse, & lui sera essuyer à chaque instant tous les malheuts de la condition?

En quoi è être toûjours dans les images, & dans les phantômes; ne vivre que pour imaginer à Se rrouver roûjours auprès des plaifits, & jamais dans les plaifits è Lauguiffante dans les bras d'un malheureux, au lieu de répondre à fes foupirs, ne repondre qu'à fes regrets?

Quel mépris ne doit-on pas avoir pour un homme de cette espece, fait unique ment pour gatder, & jamais pour posseder? Je cherche l'amour, & je ne la vois pas.

Je te parle librement, parce que tu aimes ma naïvete, & que tu preferes, mon aut libre, & ma fenfibilite pour les plaifits, à la pudeur feinte de mes compagnes,

Je t'at où dire mille fois que les Eunuques goûrent avec les femmes une forte de volupre, qui nous est inconnes : que la nature se dedofinage de ses pertess qu'elle des ressources, qui réparent le lécavantage de leur condition ; qu'on peut bien cester d'être homme, mais non pas d'être sensible; & que dans cet état on est comme dans un trossitime sens, où l'on ne fait, pour ainsi dire, que changer de plassirs.

Si cela étoit, je trouverois Zelide moias à plaindre; c'est quelque chose de vivre

avec des gens moins malheureux.

Donne-moi tes ordres là - deffus, & faismoi sçavoir si tu veux que le mariage s'accomplisse dans le Serrail. Adieu.

Du Serrail d'ispahan le 5, de la Lune de Chalval 1713.

# LETTRE LIL.

# RICA à USBEK.

#### A \* \* \*.

J'Etois ce matin dans ma chambte, laquelle, comme tu (cais, n'est separce des autres que par une cloison fort mines. PERSANES,

& percée en plusieurs endroits ; de maniere qu'on entend tout ce qui se dit dans la chambre voifine. Un homme qui se promenoit à grands pas, disoit à un autre : Je ne sçais ce que c'est; mais tout se tourne contre moi sil y a plus de trois jours que je n'ai rien dit, qui m'ait fait honneur ; & je me suis trouvé confondu pêle-mêle dans toutes les conversations, sans qu'on ait fait la moindre attention à moi, & qu'on m'ait deux fois adresse la parole. J'avois préparé quelques saillies pour relever mon discours; jamais on n'a voulu souffrir que je les fiffe venir : j'avois un conte fort joli à faire; mais à mesure que j'ai voulu l'aprocher, on l'a esquivé comme si je l'avois fait exprés : j'ai quelques bon mots, qui depuis quatre jours vieillisent dans ma tête, sans que j'en aye pû faire le moindre usage: si cela continue, je crois qu'à la fin je serai un sot : il semble que ce soit mon Etoile, & que je ne puisse m'en dispenser. Hier j'avois esperé de briller avec trois ou quatre vieilles femmes, qui certainement ne m'imposent point; & je devois dire les plus jolies choses du monde; je fus plus d'un quart d'heure à diriger ma conversation : mais elles ne tinrent jamais un propos suivi; & elles couperent comme des Parques fatales, le fil de tous mes discours. Veux tu que je te dise ; la réputation de bel esprit coûte bien à soutenir : je ne sçais comment tu as fair pour y partenir. Il me vient dans l'idée une chose, reprit l'autre: travaillons de concert à nous donner de l'ef-. prit; affocions-nous pour cela: nous nous Tome 1. dirons

dirons chacun tous les jours deguoi nous devons parler, & nous nous fecourerons fi bien, que fi quelqu'un vient nous interrompre au milieu de nos idées; nous l'attirerons nous-mêmes, & s'il ne veut pas venir de bon gre nous lui ferons violence : nous conviendrons des endroits où il faudra aprouver ; de ceux où il faudra fourire; des autres où il faudra rire tout- à-fait, & à gorge deployée : tu verras que nous donnerons le ton à toutes les conversations . & qu'on admirera la vivacité de nôtre esprit, & le bonheur de nos reparties : nous nous protegerons par des fignes de tête mutuels: ru brilleras aujourd'hui; demain tu seras mon fecond : l'entrerai avec toi dans une maison; & je mécrierai en te montrant : Il fant que je vous dife une réponse bien plaifante que M. vient de faire à un homme. que nous avons trouvé dans la ruë; & jeme tourneral vers toi : il ne s'y attendoit pas, il a été bien étonné. Je reciterai quelques uns de mes vers ; & tu diras : i'y étois quand il les fit ; c'étoit dans un souper, & il ne reva pas un moment : fouvent même, nous nous raillerons toi & moi; & l'on dira: . Voyez comme ils s'attaquent; comme ils fe defendent il ne s'epargnent pas i voyons. comment il fortira de là; à merveille; quelle presence d'esprit ? Voilà une veritable bataille: mais on ne dira pas que nous nous étions escarmouchez dès la veille. Il faudra acheter de certains Livres qui font des recueils de bons mots, compofez à l'usage de ceux qui n'ont pas d'esprit, & qui en veulent contrefaire; tout dépend

d'avoir des modéles : je veux qu'avant fix mois nous foyons en état de tenir une conversation d'une heure toute remplie de bons mots: mais il faudra avoir une attention : c'est de soutenir leur fortune : ce n'est pas tout que de dire un bon mot : il faut le publier, il faut le répandre, & le femer par tout ; sans cela autant de perdu : & jest'avouë qu'il n'y a rien de si desolant que de voir une jolie chose qu'on a dite; mourir dans l'oreille d'un fot, qui l'entend. Il est vrai que souvent il y a une compenfation, & que nous disons auffi bien des fortifes , qui paffent incognito ; & c'eft la feule chose, qui peut nous consoler dans cette occasion. Voila, mon cher, le parti qu'il nous faut prendre : fais ce que je te dirai, & je te promets avant six mois une place à l'Academie : c'est pour te dire que le travail ne fera pas long : car pour lors tu pour as renoncer à ton art; tu feras homme d'esprit malgré que tu en ayes. On remarque en France que des qu'un homme entre dans une compagnie; il prend d'abord ce qu'on apelle l'esprit du Corps; tu en seras de mê. me : & je ne crains pour toi que l'embaras des aplaudissemens.

A Paris le 6, de la Lune de Zilcadé 1714.

L 2 LET

### LETTRE LIII.

# RICA à IBBEN.

### A Smirne.

Hez les Peuples d'Europe le pramier quart d'heure du mariage aplanit toutes les difficultez i les dernieres faveurs sont toujours de même datte que la bénediction nupriale : les femmes n'y sont point comme nos Persanes, qui disputent le terrain quelque fois des mois entiers : il n'y a ries de plenier : si elles ne perdent rien, c'est qu'elles n'ont rien à perdre: mais on sçair toujours, chosé honteus el le moment de leur désaite : & sans consulter les Astres, en peu prédire au juste l'heure de la naissance de leurs enfans.

Les François ne parlent presque jamais de seurs femmes : c'est qu'ils ont peur d'en parler dévant des gens, qui les connoissent

mieux qu'eux.

Il y a parmi eux des hommes très m'alheureux, que personne ne console : ce sont les matrs jaloux; il y en a que rout le monde haït, ce sont les maris jaloux: il y en a que tous les hommes méprisent, ce sont enore les maris jaloux.

Auffin'y a-t'il point de païs où ils soient en si petit nombre, que chez les François: leur tranquilité n'est pas sondée sur la consiance, qu'ils ont en leurs semmes; c'est aucontraire sur la mauvaise opinion, qu'ils

en ont : toutes les sages précautions des Afiatiques ; les voiles qui les couvrent ; les prisons où elles sont détenues ; la vigilance des Eunuques lour paroiffent des moyens plus propres à exercer l'industrie du Sexe, qu'à la laisser. Ici les maris prennent leur parti de bonne grace, & regordent les infidélitez comme des coups d'une Etoile inévitable. Un mari qui voudroit seul posseder sa femme, seroit regarde. comme un perturbateur de la jove publique : & comme un infense, qui voudroit jour de la lumière du Soleil, à l'exclusion

des autres hommes.

lci un mari qui aime sa femme, est un homme qui n'a pas affez de mérite pour se faire aimer d'une autre: qui abuse de la nécessité de la Loi pour supléer aux agrémens qui lui manquent; qui se sert de tous ses avantages au préjudice d'une Societé entiere, qui s'aproprie ce qui lui avoit été donné qu'en engagement, & qui agit autant qu'il est en lui pour tenverser une convention tacite, qui fait le bonheur de l'un & de l'autre fexe. Ce titre de mari d'une jolie femme, qui se cache en Asie avec tant de foin, se porte ici sans inquiétude : on fe sent en état de faite diversion par tout. Un Prince se console de la perte d'une place, par la prise d'une autre. Dans le tems que le Turc nous prenoit Bagdat, n'enlevions-nous pas au Mogol la forteresse de

Un homme qui en general souffre les infidélitez de sa femme, n'est point desaprouve; au contraire on le loue de sa pru-Ŀι

126 LETTRES
dence: il n'y a que les cas particuliers, qui

deshonorent.

Cen'est pas qu'il n'y ait des Dames vertueuses, & on peut dire qu'elles sont distinqu'es: mon conducteur me les faisoit toùjours remarquer; mais elles étoient toutes si laides, qu'il faur être un Saint pour ne pas hair la vertu.

pas natr la verue.

Après ce que je t'ai dit des mœurs de ce païs-ci, tu t'imagine facilement que le françois ne s'y pejeent gueres de conflance: ils croyent qu'il eft auffi ridicule de jure en une femme, qu'on l'aimera totijours que de foûtenir qu'on-fe portera toùjours ben , ou qu'on fera toùjours heuteux.

Quand ils promettent à une femme qu'ils l'aimeront toùjours ; ils fupofent qu'elle de fon côté leur promet d'être toûjours aimable; & fielle manque à fa parole, ils ne fe croyent plus engagez à la leur,

A Paris le 7. de la Lune de Zilcadé 1. 1714.

# LETTRE LIV.

# Usbek à Ibbe N.

### A Smirne.

L jeu est très en nsage en Europe : c'est tient lieu de naissance, de bien ; de probité : il met tout homme qui le porte au rang des honnètes gens sans examen : quoi qu'il qu'il n'y ait personne qui ne sache, qu'en jugeant ainsi, il s'est trompé très souvent s mais on est convenu d'être incorrigible.

Les femmes y sont sur rout très adonnées: il est trai qu'elles ne s'y livrent gueres dans leur jeunesse, que pour favariser une passion pius chere; nuis à mesure qu'elles vieillissent, leur passion pour le jeu semble rajeunir; & cette passion remplit tout le vuide des autres.

Elles veulent ruïner leurs matis; & pour y parventr, elles on des moyens pour tous les âges, depuis la plus tendre jeuneffe juf-qu'à la vieilleffe la plus décreptie : les habits & les équipages commencent le dérangement, la coquetterie l'augmente; le jeu

l'acheve.

J'ai vû souvent neuf ou dix femmes , ou plûtôt neuf ou dix siecles, tangez autour d'une table : je les ai vûës dans leurs esperances, dans leur crainte, dans leurs opves, sur tout dans leurs fureurs : tu autois dit qu'elles n'auroient jamais le tems des apaiter, & que la vie alloit les quitter avant leur desspoier; èt u aurois eté en double fi ceix qu'elles payoient, étoient leurs créanciers, ou leurs légataires.

Il semble que nôtre Saint Prophete ait eu principalement en vûé de nous priver de tout ce qui peut troubler nôtre raison : il nous a interdit l'ulage du vin, qui la tient ensevelle sil nous a par un précepte exprés défendu les jeux de hazard se quand il lui a été impossible d'ôter la causé des passions, il les a amorties. L'amourparmi nous ne porteni trouble, ni fureur:

c'cít

128

c'est une passion languissante, qui laisse notre ame dans le calme: la pluralité des semmes nous sauve de leur empire, elle tempere la violence de nos destis.

De Paris le 18 de la Lune de Zilhaze 1714.

# LETTRE LV.

### Usbek à Rhedi.

# A Venise.

Les libertins entretiennent ici un nombre infini de filles de joye : & les dévots un nombre innembrable de Dervis ; ces Dervis font trois vœux, d'obbiffance, de pauvrete, & de chatteré. On dir que le premier est le mieux observé de tous ; quant au second, je te répons qu'il ne l'est point; je re laisse à juger du troiséme.

Mais quelque rich, s que foient ces Dervis, ils ne quittent jamais la qualité de payvres: nôtre glorieux Sultan-tenoncetoir plûtôt à les magnifiques & fublimes tirresils ont raifon, car ce titre de pauvre les empêche de l'êtte.

Les Medecins, & quelques-uns de ces Dervis, qu'on apelle Confessers, sont tossours et les et les et les et les et tossours et les et les et les et s'accommodent mieux des Medecins que des Confessers.

Le fus l'autre jour dans un Convent de

ces Dervis : un d'entr'eux venerable par fes cheveux blancs, m'accueillit fort honnêtement; & après m'avoir fait voir toute la maison, il me mena dans le Jardin, où nous nous mîmes à discourir. Mon Pere, lui dis-je, quel emploi avez vous dans la Communaute ? Monfieur , me repondit-il, avec un air très content de ma question, je suis Casuiste. Casuiste, repris je? Depuis que je suis en France, je n'ai pas oùi parler de cette charge. Eh quoi, vous ne scavez pas ce que c'est qu'un Casuiste! Eh bien écoutez? je vais vous en donner une idée, qui ne vous laissera rien à desirer. Il y a deux fortes de pechez; de mortels, qui excluent absolument du Paradis; de véniels, qui offensent Dieu à la verité » mais ne l'irritent pas au point de nous priver de la béatitude : or tout nôtre Art confifte à bien diftinguer ces deux fortes de pechez; carà la réferve de quelques Libertins, tous les Chrétiens veulent gagner le Paradis: mais il n'y a gueres personne qui ne le veuille gagner à meilleur marché qu'il est possible. Quand on connoît bien les pechez mortels; on tâche de ne pas commettre de ceux-là; & l'on fait son affaire: il y a des hommes qui n'aspirent pas à une fi grande perfection; & comme ils n'ont point d'ambition, ils ne se soucient pas des premieres places : ausi ils entrent en Patadis le plus juste qu'ils peuvent ; pourvû qu'ils y sqient, cela leur suffit : leur but est de n'en faire ni plus ni moins. Ce sont des gens qui ravissent le Ciel, plutôt qu'ils ne l'obtiennent; & qui disent à Dieu : Seigneur, j'ai accompli les conditions à la figueur; vous ne pouvez vous empêcher de tenir vos promefics, comme je n'en ai pas pas fait plus que vous n'en avez demandes jevous dispense de m'en accorder plus que

vous n'en avez promis.

Nous sommes donc des gens nécessaires, Monsieur. Ce n'est pas tout potitrant; vous allez bien voir autre chose. L'action ne sait pas le crime; c'est la connoissance de celui qui le commet: celui qui fait un mal; tandis qu'il peut croire que ce n'en est pas un; est en clire de conficience: & comme il y a un nombre infini d'actions équivoques; un Casuiste peut leut donner un degré de bonté, qu'elles n'ont point, en les qualifiant celles s'é pourvu qu'il puis fe persuader qu'elles n'ont pas de venin, il'é persuader qu'elles n'ont pas de venin, il

le leur ôte tout entier.

Je vous dis ici le secret d'un métier . où i'at vicilli s je vous en fais voir les rafinemens : il y a un tour à donner à tout, même aux choles qui en paroiffent les moins sulceptibles. Mon Pere, lui dis- je, cela est fort bon : mais comment yous accommodez vous avec le Ciel ? Si le Grand Sophi avoir dans fa Cour un homme comme vous, qui fit à son égard ce que vous faites contre vôtre Dieu, qui mit de la difference entre ses ordres, & qui aprit à ses Sujets dans quel cas ils doivent les executer, & dans quel autre ils peuvent les violer ; il le feroit empâler sur l'heure. Là dessus je saluei mon Dervis, & le quittai sans attendre sa réponse.

A Paris le 23. de la Lune de Maharram 1714.

# LETTRE LVI.

#### RICA à RHEDI.

### A Venife.

A Paris, mon cher Rhedi, il y a bien des metters. Là un homme obligeant vient pour un peu d'argent vous offrir le fecret de faire de l'or.

Un autre vous promet de vous faire coucher avec les Esprits Aëriens, pourvû que vous soyez seulement trente ans sans voir

des femmes.

Vous trouverez ensuite des devins si habiles, qu'ils vous diront toute vôtre vie pourvû qu'ils ayent seulement en un quart d'houre de conversations avec vos doinestiques.

Des femmes adroites font de la Virginite une fleur, qui périt, & renaît tous les jours; & se le cue illit la centième fois plus douloureusement que la première.

Il y en a d'autres, qui réparant par la force de leur Att toutes les injures du tems, fçavent rétablir fur un vifage une beaute qui chancelle; & même rapeller une femme du fommet de la veilleffe, pour la faire redefeendre jusqu'à la jeunesse la plus tendre.

Tous ces gens-là vivent, ou cherchent à vivre dans une Ville, qui est la mere de l'invention.

Les revenus des Citoyens ne s'y afferment ment point; ils ne consistent qu'en esprit & en industrie : chacun a la sienne, qu'il

fait valoir de fon mieux.

Qui voudroit nombrer tous les gens de Loi, qui poursuivent le revenu de quelque Mosquée, auroit aussi-tôt compte les sables de la Mer, & les esclaves de nôtre Monague

Monarque.

Un nombre infielt 46 Maîtres de Lanques, d'Arts, & de Sciences, enfeignent ce qu'ils ne sçavent pas; & ce talent est bien considerable, cat il ne faut pas beaucoup d'esprit pour montrer ce qu'on séait; mais il en faut infiniment pour enseigner ce qu'on ignôre.

On ne peut mourir ici que subitement, la mort ne scauroit autrement exercer son empire : car il y a dans tous les coins des gens qui ont des remedes infaillibles contre toutes les maladies dinaginables.

Toutes les Bouriques font tendués de filets invifibles, où se vont prendre tous les acheteurs: l'on en fort pourtant quelquefois à bon marché: une jeune Marechande cajole une heure entiere, pour lui faire acheter un paquet de curedents.

Il n'y a personne qui ne sotte de cette Ville plus précautionne qu'il n'y estentré: à force de fair part de son bien aux autres, on apr d'à le conserver; seul avantage des etrangers d'... cette Ville en chanteresse.

A Paris le 10. de la Lune de Saphar 1714.

LET-

# LETTRE LVII.

#### RICA à USBEK.

A \*\*\*.

l'Etois l'autre jour dans une maison, où Il avoit un cercle de gens de toute espece : je trouvai la conversation occupée par deux vieilles femmes, qui avoient en vain travaillé tout le matin à se rajeunir. Il faut avouer, disoir une d'entr'elles , que les hommes d'aujour d'hui sont bien diffetens de ceux que nous voyions dans nôtre icunesse: ils etoient polis, gracieux, complaisans : mais à present je les trouve d'une brutalité insuportable. Tout est change. dit pour lors un homme qui paroiffoit accablé de goutte : le tems n'est plus comme il étoit, il y a quarante ans; tout le monde se portoit bien , on marchoit , on étoit gai, on ne demandoit qu'à rire & à danser : a prefent tout le monde est d'une tristesse insuportable. Un moment aprés la converfation tourna du côté de la politique : morbleu, dit un vieux Seigneur, l'Etat n'est plus gouverné : trouvez r vi à present un Ministre comme Monsseur Golbert : je le connois beaucoup ce Monfieur Colbert; il étoit de mes amis; il me faisoit touiours payer de mes penfions avant qui que ce fût; le bel ordre qu'il y avoit dans les Finances! Tout le monde étoit à son aise; mais aujourd'hui, je suis ruine. Monsieur, Tome I.

LETTRES

dit pour lors un Ecclefialtione, vous parlez là dutens le plus miraculeux de nôre invincible Monarque; y a-tìl rien de figrand que ce qu'il faisont alors pour des returier l'Hertsfe? Et comptez-vous pour rien l'abolition des duels, dit d'un air conent un autre homme, qui n'avoit point encore parlè? La remarque est judicieuse, me dit quelqu'un à l'oreille; cet homme est charme de l'Edir, & il l'observes bien, qu'il y a six mois qu'il recut cent coups de bâton, pour ne le pas violer.

Il me femble, Ufbek, que nous ne jugeons jamais des choses que par un retour fectet, que nous faisons sur nous-mêmes. Je ne, sus pas súprist que les Nègres petgenen le Diable d'une blancheur ebloùisiante, & leurs Dieux noirs comme du charbon, que la Venus de certains Peuples ait des mammelles, qui lui pendent jusques aux cuisses, & qu'enfin tous les Idolâtres ayent represente leurs Dieux avec une figure humaine, & leur ayent sait part de toutes leurs inclinations. On a dit fort bien que si les Triangles faisoient un Dieu, ils lui donnetoient trois côtrez.

. Mon cher Usbek, quand je vois des hommes qui rampent sur un atôme, c'està dire la Terre, qui n'est qu'un point de l'Univers, se proposer directement pour modèles de la Providence, je ne sçais comment accorder tant d'extravagance, avec

tant de petitefie.

De Paris le 14. de la Lune de Saphar 1714;

LET-

# LETTRE LVIII.

#### USBEK à IBBEN.

#### A Smirne.

TU me demandes s'il y a des Juiss en France? Sache que par rout eu il y a de Pargent, il y a des Juiss. Tu me demandes ce qu'ils y font? Précifement ce qu'ils font en Perse; rien ne ressemble plus à un Juis d'Asse, qu'un Juis Européen.

Ils font paroître chez les Chrétiens comme parmi nous, une obstination invincible pour leur Religion, qui va jusqu'à la folic.

La Religion Juive est un vieux tronc, qui a produir deux branches, qui ont couvert toute la terre, je veux dire le Mahometrime, & le Christianssme; ou plûtôc c'est une mere qui a engendré deux silles, qui l'ont accablee de mille playes; car en fait de Religionies plus proches sont lesplus grandes ennemes. Mais quelques mauvais traitemens qu'elle en air veç û, elle ne latsse pas de se glorisser de les avoir mis eau monde: elle se servi en le au monde: elle se servi en le l'aux et de l'autre, pour embrasser le Monde entier, tandis que d'un autre côté sa vieillesse veus les tems.

Les Juiss se regatdent donc comme la fource de toute sainteté, & l'origine de toute Religion: ils nous regatdent au contraire comme des Hérétrques, qui ont changé la Loi, ou plûtôt comme des Juiss rebelles, Ma Si

Si le changement s'étoit fait insensiblement, ils croyent qu'ils auroient été facilement seduits: mais comme il s'est fait toutà coup, & d'une maniere violente, comme ils peuvent marquer le jour & l'heure de l'une & de l'autre naissance : ils se scandalisent de trouver en nous des âges, & se tiennent fermes à une Religion, que le monde même n'a pasprécédée.

Ils n'ont jamais eu dans l'Europe un calme pareil à celui, dont ils jouissent. On commence à se défaire parmi les Chrétiens de cet esprit d'intolerance, qui les animoit: on s'est mal trouvé en Espagne de les avoir chaffez, & en France d'avoir fatigué des Chrétiens, dont la croyance différoit un peu de celle du Prince. On s'est apercu que le zele pour les progrès de la Religion, est different de l'attachement, qu'on doit avoir pourelle, & que pour l'aimer & l'obferver, il n'est pas nécessaire de hair & de persecuter ceux qui ne l'observent pas.

Il seroit à souhaiter que nos Musulmans penfaffent auffi fenfement für cet article. que les Chrétiens; que l'on pût une bonne fois faire la paix entre Hali . & Abubeker & laisser à Dieu le soin de décider des mérites de ces Saints Prophetes: je voudrois qu'on les honorat par des Actes de vénération & de respect; & non pas par de vaines préferences; & qu'on cherchat à mériter leur faveur, quelque place que Dieu leur ait marquée, foit à sa droite ou bien sous le marchepied de son trône.

A Paris le 18. de la Lune de Saphar 1714.

## LETTRE LIX.

#### USBEK à RHEDI-

#### A Venise.

Tentrai l'autre jour dans une Eglice fameuse, qu'on apelle Nôtre. Dame : pendant que j'admirois ce superbe édifice; eus occasion de m'entretenir avec un Ecclesiastique, que la curiosité y avoit attiré comme moi. La conversation tomba sur la tranquilité de sa prosession. La plüpart des gens, me dit-il, envient le bonheur de nôtre Erat; & ils ont ration, cependant il a ses desgrèmens: nous ne sommes point si separez du monde, que nous ny soyons apellez en mille occasion: la nous avons un rôte très difficie à soutenir.

Les gens du monde sont étonnans : ils ne peuvent fouffrir notre Aprobation, na nos Cenfures : fi nous les voulons corriger, ils nous trouvent ridicules; fi nous les aprouvons, ils nous regardent comme des gens au deffous de nôtre caractere : Il n'y a rien de si humiliant que de penser qu'on a scandalise les impies mêmes. Nous sommes donc obligez de tenir une conduite équivoque, & d'imposer aux libertins; non pas par un catactere décidé; mais par l'incertitude où nous les mettons de la maniere dont nous recevons leurs discours: il faut avoir beaucoup d'esprit pour cela ; cet état de neutralité est difficile : les gens М 3

138

du monde, qui hazardent tout; qui se livrent à toutes leurs saillies; qui, selon le succés, les poussent ou les abandonnent;

reuffiffent bien mieux.

Ce n'est pas tout, cet état si heureux, & fi tranquille, que l'on vante tant, nous ne le conservons pas dans le monde. Des que nous y paroissons, on nous fait disputer: on nous fait entreprendre, par exemple. de prouver l'utilité de la priere à un homme, qui ne croit pas en Dieu; la necessité du jeune à un autre qui a nie toute sa vie l'immortalité de l'ame : l'entreprise est laborieuse; & les rieurs ne sont pas pour nous. Il y a plus, une certaine envie d'attirer les autres dans nos opinions, nous tourmente fans ceffe. & est, pour ainfi dire, attachée à nôtre profession. Cela est aussi ridicule, que fi on voyoit les Européens travailler en faveur de la nature humaine, à blanchir le visage des Africains. Nous troublons l'Etat, nous nous tourmentons nous-mêmes à faire recevoit des points de Religion, qui ne sont point fondamentaux; & nous restemblons à ce Conquerant de la Chine, qui poussa ses Sujets à une révolte generale, pour les avoir voulu obliger à se rogner les cheveux, ou les ongles.

Le zele même que nous avons pour faire remplir à ceux dont nous fommes chargez, les devoirs de nôtre fainte Religion, est fouvent dargereux; & il ne scauroit être accompagné de trop de prudence Un Empereur nommé Theodose fit passer au fil de l'epée tous les habitans d'une Ville même les semmes & tes petits enfans : s'emême les femmes & tes petits enfans : s'e

PERSANES.

115

tantenfuite prefente pour entrer dans une fagilfe, un Evêque nommé Ambroise lui fit fermer les potres, comme à un meutrier & un Sacrilége, & en cela il fit une action heroique. Cet Empereur ayant enfuite fair la pénitence, qu'un tel crime exigeoit, ayant été admis dans l'Eglife, s'alla placer parmi les Prêtres: le même Evêque l'en-fit fortir: & en cela il commit. l'action d'un fanatique, & d'un fou; tant il est vrai que l'on doit se défier de son zele. Qu'importoit à la Religion ou à l'Etar, que ce Prince eût, ou n'est pas une place parmi les Prêtres?

A Paris le 1. de la Lune de Rabiab 1. 1713. ...

#### LETTRE LX.

### ZELIS à USBEK.

# A Paris.

The fille ayant atteint sa septisme année, j'ai crû qu'il étoit tems de la faire passer aux les apartemens interieurs du Serrail, & de ne point attendre qu'elle ait dix ans, pour la conser aux Eunuque noirs. On ne seauroit de trop bonne heure priver une ieune personne des libettez de l'enfance, & lui donner une éducation sainte dans les Sacrez murs, où la pudeur habite.

Car je ne puis être de l'avis de ces Me-

res, qui ne renferment leurs filles, que lors qu'elles font fur le point de leur donner un epoux, qui les condamnant au Serrail plûtion qu'elles ne-les y confacrent, leur font embraffer vollemment une maniere de vie, qu'elles autoient dû leur inspirer. Faut-il tout attendre de la force de la Raison. & rien de la douceur de l'habitude.

C'eft en vain que l'on nous parle de la subotdination, où la nature nous a mises; ce n'est pas aftez de nous la faire fentir, il faut nous la faire pratiquer, afin qu'elle nous soutienne dans ce tems critique, où les passions commencent à nastre. Sà nous

encourager à l'indépendance.

Si nous n'etions attachées à nous que pat le devoir, nous pourions quelquefois l'oublier, if nous n'y étions entraînées que par le penchant, peut-être un penchant plus fort pouroit l'Afbiblis. Mais quand les Loix nous donnent à un homme, elles nous dérobent à tous les autres, & nous mettent aussi of d'eux, que si nous en étions à cent

mille lieuës.

Lanature induftricuse en faveur des homhommes, ne s'est pas bornée à leur donne des destirs; ells a voulu que nous en eufsisse instrument en en eufsisse instrument en en eufelle nous a mis dans le seu des passions, pour les faire vivre tranquilles; s'ils sostent de leur instrussibile, elle nous a deftinées à les y faire rentrer; sans que nous pussions jamais goûter cet heureux état, où nous les metrons.

Cependant, Usbek, ne t'imagine pas

juc

que ta fituation soit plus heureuse que la mienne: j'ai goûté ici mille plaisits, que tu ne connois pas: mon imagination attavaille sans cesse à m'en faire connoître le prix: j'ai vécu, & tu n'as fair que languir.

Dans la prison même, où tu me retiens, périts plus libre que tot : tu ne sequencia redorbler tes attentions pour me faire garder, que je ne joilisse de tes inquiettudes: & tes soupçons, ta jalousse, ets chagrins sont autant de marques de ta dépendance.

Continue, cher Ufbek, fais veiller fur moi nuit & jour; ne te fie pas même aux précautions ordinaires: augmente mon bonheur en affurant le tien; & fache que ja ne redoute rien, que ton indifference.

Du Serrail d'Ispahan le 2, de la Lune de Rabiab 1. 1714.

#### LETTRE LXI.

# RICA à USBEK

A \* \* \*.

TE crois, que tu veux passer ta vie à la Campagne i je ne te perdois au commencement que pour deux ou trois jours i & en voilà quinze que je ne l'ai viì il est vrai que tu es dans une maison charmante: que tu y trouve une Societé qui te convient; que tu y raisonnes rout à ton aise: il n'en sut pass davantage pour te saire oublier tout l'Univers. Pour

Je le puis dire, je ne conpois les femmes que depuis que je suisiei : j'en ai plus apris dans un mois, que je n'aurois fait en trente-

ans dans un Serrail.

Chez nous les caracteres sont tous uniformes, parce qu'ils sont forcez : on ne voit point les gens tels qu'ils sont mass tels qu'on les oblige d'être : dans cette servitude du cœur & de l'esprit, on n'entend parler que la crainte , qui n'a qu'un langage, & non pas la nature, qui s'exprime si differemment, & qui paroît sous tant de formes.

La diffimulation, cet Art parmi nous fi pratiqué & si nècessaire, est ici inconnue « tout parle, tout se voit, tout s'entend: le cœur se moutre comme le visage: dans les mœuts; dans la vertu, dans le vice même, on aperçoit toujours quelque chose de

naif.

Il faut, pour plaire aux femmes, un cerain talent diffèrent de celui qui leur plaît encore davantage: il confilte dans une efpece de badinage dans l'efprit, qui les amufe, en ce qu'il femble leur promettre à chaque instant ce qu'on ne peut tenir, que dans de trop longs intervalles.

Ce badinage naturellement fait pour les toillettes, semble être venu à former le caractere general de la Nation, on badine au Confeil, on badine àla tête d'une Atmée, on badine avec un Ambaffadeur; les professions ne paroisfent ridicules qu'à proportion du serieux qu'on y met: un Medecin ne le se oit plus, si ses habits étoient moins lugubres, & s'il tuoit ses malades en badinant.

A Paris le 10 de la Lune de Rebiab 1, 1714.

#### LETTRE LXII.

# LE CHEF DES EUNUQUES HOIRS à USBEK.

#### A Paris.

TE fuis dans un embarras que je ne fçaurois c'exprimer, magnifique Seigneur, le Serrail elt dans un defordre & une confuñon épouventable: la guerre regne entre tes fermnes: tes Eunques font partagez; on n'entend que plaintes, que murmures, que reproches, mes remontrances font méprifices: tout femble permis dans ce tems de hieence: & pe n'ai plus qu'un vain titre dans le Serrail.

Il n'y a aucune de tes femmes, qui ne se juge au-dessus des autres par sa naussance, par sa beauté, par ses richesses, par son esprit,

1 1

esprit, par ton amour; & qui ne fasse valoir quelques uns de ces titres là , pour avoir toutes les préferences : je perds à chaque instant cette longue patience, avec laquelle néanmoins j'ai eu le malheur de les mécontenter toutes : ma prudence, ma complaisance même, vertu fi tare, & fi étrangere dans le poste que j'occupe, ont été inutiles.

Veux-tu que je te découvre Magnifia que Seigneur, la cause de tous ces desordres ? Elle est toute dans ton cœur . & dans les tendres égards, que tu as pour elles. Si tu ne me retenois pas la main : fi au lieu de la voye des remontrances, tu me laiffois celle des châtimens : fi, fans te laiffer attendrir à leurs plaintes, & à leurs larmes, tu les envoyois pleurer devant moi, qui ne m'attendris jamais, je les faconnerois bien-tôt au joug qu'elles doivent porter; & je laifferois leur humeur impérieuse, & indépendante.

Enlevé dès l'âge de quinze ans du fonds de l'Afrique ma patrie, je fus d'abord vendu à un Maître, qui avoit plus de vingt femmes, ou Concubines. Ayant juge à mon air grave & taciturne, que j'étois oropre au Serrail, il ordonna que l'on achevât de me rendre tel : & me fit faire une opération pénible dans les commencemens; mais qui me fut heureuse dans la suite, parce qu'elle m'aprocha de l'oreille, & de la confiance de mes Maîtres. J'entrai dans ce Serrail, qui fut pour moi un nouveau Monde: le premier Eunuque, l'homme le plus severe que j'ave vu de ma vie, y gou-

vernoit avec un empire abfolu. On n'y entendoit parler ni de division, ni de querelles: un filence profond regnoit par tout: toutes ces femmes étoient couchees à la même heure d'un bout de l'année à l'autre, & levées à la même heure, elles entroient dans le bain tour à tour : elles en fortorent au moindre figne que nous leur en faifions : le reste du tems , elles étoient presque toûjours enfermées dans leurs chambres. Il avoit une régle, qui étoit de les faire tentr dans une grande propreté, & il avoit pour cela des attentions inexprimables : le moindre refus d'obéir étoit puni fans misericorde. Je suis, disoit-il, Esclave : mais je le suis d'un homme , qui est vôtre Maître, & le mien; & j'use du pouvoir qu'il m'a donne fur vous ; c'est lui qui vous châtie, & non pas moi, qui ne fais que prêrer ma main. Ces femmes n'entroient jamais dans la chambre de mon Maître , qu'elles n'y fussent apelées; elles recevoient cette grace avec joye; & s'en voyoient privées fans se plaindre : enfin moi, qui étoit le dernier des noirs dans ce Serrail tranquille, j'étois mille fois plus respecté, que je ne le suis dans le tien, où je les commande tous.

Dès que ce grand Eunique cût connt monyénie, il tourna les yeux de mon côté, il parla de moi à mon Maître, comme d'un homme capable de travailler selon se viès, & de lui succeder dans le poste qu'il remplissoit : il ne sur que mon attention me trendroit lieu d'expérience. Que te dime trendroit lieu d'expérience. Que te di-

Tome 1.

146

rai je ? je fis tant de progrés dans sa confiance, qu'il ne faisoit plus de difficulté de me confier les clefs des lieux terribles; qu'il gardoit depuis si long-tems. C'est sous ce grand Maîrre que j'apris l'att difficile de commander, & que je me formai aux maximes d'un Gouvernement inflexible : j'étudiai fous lui le cœur des femmes i il m'aprit à profiter de leurs foiblesses, & à ne point m'étonner de leurs hauteurs. Souvent il se plaisoit de me les faire exercer même, & de les conduite jusqu'au dernier retranchement de l'obeiffance ; il les faifoit enfuite revenir infenfiblement . & vouloit que je parusse pour quelque-tems plier moi-même. Mais il faloit le voir dans ces momens, où il les trouvoit tout prés du desespoir, entre les prieres & les reproches: il foûtenoit leurs larmes fans s'émouvoir. Voilà, disoit-il, d'un air content, comment il faut gouverner les femmes , leur nombre nem'embaraffe pas : je conduitois de même toutes celles de nôtie grand Monarque. Comment un homme peut-il efperer de captiver leur cœur, si ses fideles Eunuques n'ont commencé par soumettre leur esprit ?

Il avoit non feulement de la fermeté, mais auffi de la pénétration : il lifoit leurs perses & leurs diffimulations; leurs geftes étudiez, leur visage feint ne lui déroboient rien; il feavoit toutes leurs actions les plus cachées, & leurs paroles les plus fecrettes; il fe fervoit des unes pout connoître les autres; & il fe plaifoit à récompenfet la moindre confidence. Comme elles n'abor-

doigni

doient teur mari que lors qu'elles étoient averties, l'Eunuque y spelloit qui il vouloir, & tournoit les yeux de fon Matre fur celles qu'il avoit en vût, & cette difinction étoit la récompenie de quelque fecret révele : il avoit perfuadé à fon Matre qu'il l'otic du bon ordre, qu'il lut laiffat ce choix, afin de lui donner une autorité plus grande. Voilà, comme on gouvernoit, magnifique Seigneur, dans un Sorrail, qui tout, je crois, le mieux régie qu'il y cût en Perfe.

Laisse moi les mains libres : permets que je me fasse obèst : huit jours remettront. Pordre dans le sein de la consusion : c'est ce que ta gloire demande, & que ta surcté ce que ta gloire demande, & que ta surcté

exige.

De ton Serrail d'Ispahan le 9: de la Lune de Rebiab 1. 1714.

#### LETTRE LXIII.

Usbek à ses Femmes.

Au Serrail d'Iffinhan.

Aprens que le Serrail est dans le desordre, & qu'il est rempli de querelles & de divission intestines. Que vous recommandai-je en partant, que la paix & la bonne intelligence ? Vous me le promises, étoir-ce pour me trouper?

Cest vous qui seriez trompées, si je voulois suivre les conseils que me donne N 2 le grand Eunuque; si je voulois employet mon autorité, pour vous faire vivre comme mes exhortations le demandoient de vous.

Je ne sçais me servir de ces moyens violens, que lorsque j'ai tenrétous les autres: fattes donc en vôtre considération, ce que vous n'avez pas voulu fatre à la mienne.

Le premier Eunique a grand fujet de fe plaindre : il dit que vous n'avez aucun égard pour lui. Comment pouvez-vous accorder cette conduite avec la modeftie de vôtre état? N'est ce pas à lui que pendant mon absence vôtre vertu est confiée : Cest un tresor ficré, dont il est le depositaire : mais ces mépris que vous lui temoi-pin z, sont une marque que ceux, qui sons chiegez de vous faire vivre dans les loix de l'honneur vous sont à charge.

Changez donc de conduite, je vous prie, & faites enforte que je puisse une autrefoisrejetter les propositions, que l'on me fait

Car le vondrois vous faire oublier que

Car je vondiois vous faire oublier que je suis vôtre Maître, pour me souvenir seulement que je suis vôtre Epoux.

A Paris le 5 de la Lune de Chihban 1714.

#### LETTRE LXIV.

#### RICA à \*. \*. \*.

N'attache ici beaucoup aux Sciences;
mais je ne fçais si on cit fort sçavant.
Celui qui doute de tout comme Philosophe; n'ose rien nier comme Theologien cet homme contradictoire est toijours content de lui, pourvú qu'on convienne des qualites.

La fureur de la plupart des François c'est d'avoir de l'esprit; & la fureur de ceux qui veulent avoir de l'esprit, c'est de faire.

des Livres.

Gependant il n'y a rien de fi mal imagine: la nature sembloit avoir fagement. pourvû à ce que les sorties des hommes susfient. Un sort devroir être content d'avoirennuyé tous ceux qui ont véeu avec lui : il veut encore tourmenter les races futures: il veut que sa sortise triomphe de l'oubli, dont il auroit pû jouir comme du tombean, il veut que la posserité soit informée qu'il a véeu : & qu'elle scache à jamais qu'il a été un sort.

De tous les Auteurs il n'y ena point que je méprife plus que les Compilateurs, qui vont de tous côtez chercher des lambeaux des ouvrages des autres, qu'ils plaquent dans les leurs, comme des pieces de gazondans un parterre: ils ne font point au-deffus de ces ouvriers d'Imprimente, qui rangent des leurs des la la compilate de la ces ouvriers d'Imprimente, qui rangent des la ces ouvriers d'Emprimente, qui rangent de la ces ouvriers d'Emprimente, qui rangent d'Emprimente, qui rangent de la ces ouvriers d'Emprimente, qui rangent d'Emprimente, qui LETTRES

Fi O des caracteres, qui combinez ensemble, font un Livre, où ils n'ont fourni que la main. Je voudrois qu'on respectat les Livres originaux; & il me semble que c'est une espece de profunction de tirer les pieces qui les composent, du sanctuaire où elles font, pour les exposer à un mépris qu'elles ne méritent point. «

Quand un homme n'a rien à dire de nou-Vau, que ne se tait-il ? Qu'a-t'on affaite: de ces doubles emplois? Mais je veux donner un nouvel ordre. Vous êtes un habile homme: c'est-à-dire que vous venez dans ma Bibliotheque, & vous mettez en bas les Livres qui font en haut, & en haut ceuxqui font en bas : yous avez fait un chefd'œuvre.

le t'écris fur ce fujet , \*\*\*. parce que je suis outré d'un Livre que je viens de quitter , qui est fi gros , qu'il fembloit contenir la Science universelle : mais il m'a rompu la tête fans m'avoir rien apris. Adieu ...

A Paris le 8, de la Lune de Chabban 1714,

#### LETTRE LXV.

#### USBEK & IBBEN.

#### A Paris.

Rois Vaisseaux sont arrivez ici sans L m'avoir aporté aucune de tes nouvelles. Es-tu malade, ou te plais-tu à m'inquieter.

Si tu ne m'aimes pas dans un païs, ou tu n'ès liè à rien, que fera-ce au milleu de la Perfe, & dans le fein de ta famille? Mais peut-être que je me trompe: tu és affez aimable pour trouver par tout des amis, le cœut effectioyen de tous les p.is, commen une ame bien faite peut-elle s'empêchet de formet des engagemens / Je te l'avouë; je tesfecté les anciennes amitiez miais je ne fuis pas fâché d'en faite par tout de nouvelles.

En quelque país que j'aye été, j'y ai vécu comme fi j'avois dû y paffer ma vie : j'ai eu le même empreffement pour les gens vertueux; la même compaffion, ou plûrôt la même tendreffe pour les malheureux; la même eftime pour ceux, que la profperité n'a point aveuglez. C'est mon catactere, Ulbek, par tout où je trouverai des hom-

mes, je me choifirai des amis.

Il y a ici un Guebre qui, après toi, a y ecrois, la premiere place dans mon œur: c'elt l'ame de la probité même : des railens particulières l'ont obligé de le retirer dans certe Ville, où il vir tranquille du produit d'un trafic honnêre, avec une femme qu'il aime. Sa vie est toute marquée d'actions genereuses : & quoi qu'il cherche la vie obscure, il y a plus d'herofime dans son cœur, que dans celui des plus grands Monarques.

Je lui ai parlé mille fois de toi; je lui montre toutes tes Lettres: je remarque que cela lui fait plaisir; & je vois déja que tu

as un ami, qui t'est inconnu.

Tu trouveras ici fes principales avantu-

#### LETTRES

rs: quelque répugnance qu'il eût à les écrite, il n'a pû les refuser à mon amitié, & je les consie à la tienne.

#### HISTOIRE

#### D'APHERIDON & D'ASTARTE.

TE suis né parmi les Guebres, d'une Religion qui est peut-être la plus ancienne qui soit au monde. Je fus si malheureux. que l'amour me vint avant la Raison. l'avois à peine fix ans que je ne pouvois vivre qu'avec ma fœur : mes yeux s'attachoient toûjours fur elle : & lorfqu'elle me quittoit un moment, elle les retrouvoit baignez de larmes : chaque jour n'augmentoit pas plus monage, que mon amour. Mon pere étenne d'une si forte sympathie, auroit bien fouhaité de nous marier ensemble, selon l'ancien usege des Guebres introduit par Cambyse, mais la crainte des Mahometans, fous le joug desquels nous vivons, empêche ceux de nôtre Nation de penfer à ces Alliances faintes, que nôtre Religion ordonne plutôt qu'elle ne permet ; & qui sont des images si naïves de l'union déja formée par la nature.

Mon pere voyant donc qu'il auroit èté dangereux de fuivre mon inclination & la fienne, reiolut d'éteindre une flame, qu'il croyoit nauffante ; mais qui étoit déjà à son dernier période, ; il prêtexta un voyage & m'amena avec lui ; laufant mà sœur entre les mains d'une de ses parentes ; car ma mere etoit morte depuis deux ans. Je ne vous

vous diras point quel fut le desespoir de cette separation : j'embrassai ma sœur toute baignee de larmes; mais je n'en versai point : car la donleur m'avoit rendu comme insensible. Nous arrivâmes à Tesslis: & mon pere ayant confie mon éducation à un de nos parens, m'y laiffa, & s'en retourna chez lui.

Quelque tems aprés j'apris qu'il avoit, par le credit d'un de ses amis, fait entret ma fœur dans le Beiram du Roi, où elle étoit au fervice d'une Sultane. Si l'on m'avoit apris sa mort, je n'en aurois pas étéplus frapé : car outre que je n'esperois plus de la revoir ; son entrée dans le Beiram l'avoit renduë Mahometane; & elle ne pouvoit plus, suivant le préjuge de cette Religion, me regarder qu'avec horreur. Cependant ne pouvant plus vivre à Tefflis, las de moi-même, & de la vie je rerournai à Ispahan. Mes premieres paroles furent ameres à mon pere ; je lui reprochai: d'avoir mis sa fille en un lieu, où l'on ne peut entrer qu'en changeant de Religion. Vous avez attiré sur votre famille, fui disje, la colere de Dieu, & du Soleil qui vous éclaire : vous avez plus fait que si vous aviez souillé les Elemens ; puisque vous avez souille l'ame de vôtre fille , qui n'est pas moins pure: j'en mourai de douleur & d'amour : mais puisse ma mort être la seule peine que Dieu vous fasse sentir ! A cesmots je fortis : & pendant deux ans , je paffai ma vie à aller regarder les Murailles du Beiram, & considérer le lieu où ma sœur pouvoit être i m'expefant tous les jours mille fois à être égorgé par les Eunuques »

LETTRES

254 qui font la ronde autour de ces redoutables

Enfin mon pere moutut; & la Sultane que ma sœur servoit , la voyant tous les jours croître en beauté, en devint jalouse, & la maria avec un Eunuque qui la fouhaitoit avec passion. Par ce moyen ma sœur fortit du Serrail : & prit avec fon Eunuque

une maison à Ispahan.

Je fus plus de trois mois sans pouvoir lui parler : l'Eunuque le plus jaloux de tous les hommes, me remettant toujouts fous divers prétextes. Enfin l'entral d'ans son Beiram; & il me lui fit parler au travers d'une jaloufie : des yeux de Linx ne l'auroient pas pû découvrir ; tant elle étoit envelopée d'habits & de voiles; & je ne la pûs reconnoître qu'au fon de sa voix. Qu'elle fut mon émotion, quand je me vis fi prés, & si cloigné d'elle! Je me contraignis, car j'étois examiné. Quand à elle, il me parut qu'elle versa quelques larmes, Son mari voulut me faire quelques mauvaises excuses, mais je le traitai comme le dernier des Esclaves. Il fut bien embarafse quand il vit que je parlois à ma sœur une Langue qui lui étoit inconnue; c'étoit l'ancien Persan, qui est nôtre Langue sacrée. Quoi, ma fœur lui dis-je, est-il vrai que vous avez quitté la Religion de vos peres ? Je fçai qu'entrant au Beiram vous avez dû faire profession du Mahometisme : mais, dites - moi, vôtre cœur a t'il pû confentir comme vôtre bouche, à quitter une Religion qui me permet de vous aimer ? Et pour qui la quittez-vous cette Religion,

qui nous doit être fi chere ? pour un miferable encore flêtri des fers qu'il a portez; qui, s'il étoit homme, scroit le dernier de tous? Mon frere, dit-elle, cet homme dont yous parlez, oft mon mari : il faut que je l'honore tout indigne qu'il vous paroît; & je ferois auffi la derniere des femmes fi.... Ah! ma fœur , lui dis-je , vous êtes Guebre : il n'est ni vôtre Epoux, ni ne peut l'être fi vous êtes fidele comme vos peres, vous ne devez le regarder que comme un monttre. Helas, dit elle, que cette Religion se montre à moi de loin! A peine en sçavois - je les préceptes qu'il les falut Vous voyez que cette Langue, oublier. que je vous parle, ne m'est plus familiere, & que j'ai toutes les peines du monde à m'exprimer, mais comptez que le fouvenir de nôtre enfance me charme toujours; que depuis ce tems-là je n'ai eu que de fausses joyes; qu'il ne s'est pas passe de jour que je n'ave penfe à vous; que vous avez eu plus de part que vous ne croyez à mon mariage, & que je n'y ai été déterminé que par l'esperance de vous revoir : mais que ce jour qui m'a tant coûte, va me coûter encore! Je vous vois tout hors de vousmême; mon mari fremit de rage & de jalousie: je ne vous verrai plus; je vous parle fans doute pour la dernière fois de ma vie; si cela écoit, mon frere, elle ne seroit pas longue. A ces mots, elle s'attendrit : & fo voyant hors de tenir la conversation, elle me quitta le plus desole de tous les hommes.

Trois ou quatre jours après je deman-

LETTRES datà voir ma fœur : le barbare Eunuque auroit bien voulu m'en empêcher : mais outre que ces forces de maris n'ont pas fur leurs femmes la même autorité que les autres ; il aimoit si eperduement ma sœur, qu'il ne scivoit lui rien refuser. Je la vis encore dans le même lieu & dans le même équipage, accompagnée de deux Esclaves; ce qui me fit avoir recours à nôtre langue particuliere. Ma sœur, lui dis je, d'où vient que je ne puis vous voir fans me trouver dans une figuation affreuse? Les murailles qui vous tiennent enfermées - ces verrouils & ces grilles , ces miserables gardiens qui vous observent me mettent en fareur : comment avez-vous perdu la douce liberte dont jourffoient vos ancêtres ! Vôtre mere qui étoit si chaste, ne donnoit à son mari pour garand de sa vertu, que sa vertu même : ils vivoient heureux l'un & l'autre dans une confiance mutuelle: & la fimplicité de leurs mœurs étoit pour eux une richesse plus précieuse mille fois que le faux éclat, dont vous semblez jour dans cette maison somptueuse. En perdant vôtre Religion, vous avez perdu vôtre liberte, votre bonheur, & cette precieuse égalité, qui fait l'honneur de vôtre fexe. Mais ce qu'il y a de pis encore, c'est que vous êtes non pas la femme: car vous no pouvez pas l'être i mais l'esclave d'un es-

clave, qui a été dégradé de l'homanité. Ah mon frere, dit-elle, respectez mon Epoux; respectez la Religion que j'ai embrasse : seion cette Religion, je n'ai pû vous entendre, ni vous parler sans crime.

Quoi Ima fœur, lui dis-je tout transporte, vous la croyez donc véritable cette Religion! Ah! dit elle, qu'il me seroit avantageux qu'elle ne le fut pas ! Je fais pour elle un trop grand Sacrifice, pour que je puisse ne la pas croire : & si mes doutes... A ces mots elle se tût. Oui vos doutes, ma fœur, font bien fondez quels qu'ils foient. Qu'attendez vous d'une Religion, qui vous rend malheureuse dans ce mondeci, & ne vous laisse point d'esperance pour l'autre? Songez que la nôtre est la plus an cienne, qui soit au monde; qu'elle atoûjours fleuri dans la Perse; & n'a pas d'autre erigine que cet empire, dont les commencemens ne sont point connus : que ce n'est que le hazard qui a introduit le Mahometilme : que cette Secte y a été établie, non par la voye de la perfuation, mais de la conquête : si nos Princes naturels n'avoient pas été foibles ; vous verriez régner encore le culte de ces anciens Mages. Tranfportez-vous dans ces fiécles reculez; tout vous parlera du Magisme, & rien de la Secte Mahometane, qui, plusieurs milliers d'années après, n'étoit pas même dans son enfance. Mais, dit-elle, quand ma Religion feroit plus moderne que la vôtre, elle est au moins plus pure, puis qu'elle n'adore que Dieu; au lieu que vous adorez encore le Soleil, les Etoiles, le Feu & mê. me encore les Elemens. Je vois, ma sœur, que vous avez apris parmi les Musulmans, à calomnier nôtre fainte Religion. Nous n'adorons ni les Astres, ni les Elemens, & nos Peres ne les ont jamais adorez : ja-Tome I.

mais ils ne leur ont eleve des Temples : jamais ils ne leur ont offert des Sacrifices : ils leur ont seulement rendu un culte Religieux, mais inférieur comme à des ouvrages, & des manifestations de la Divinité. Mais, ma fœur, au nom de Dieu qui nous éclaire, recevez ce Livre facre que je vous porte; c'eft le Livre de nôtre Légiflateur Zoroaltre : lifez-le fans prévention : recevez dans vôtre cœur les rayons de lumiere, qui vous éclaireront en les ifant : fouvenezveus de vos Peres qui ont fi long-tems honoté le Soleil dans la ville fainte de Balk; & enfin fouvenez-vous de moi, qui n'efpere de repos de fortune de vie, que de vôtre changement. Je la quittai tout transporté, & la laiffai seule décider la plus grande affaire, que je pusse avoir de ma

I'v retoutnai deux jours aprés, je ne lui pariai point, j'attendis dans le filence l'arrêt de ma vie , ou de ma mort. Vous êtes aimé, u.on frere, medit elle, & par une Gaebre; j'ai long - tems combattu : mais Dieux ! que l'amour leve de difficultez! Que jefuis foulagée! je ne crains plus de vous trop aimer; je puis ne mettre point de bornes à mon amour : l'excés même en est legitime. Ah que ceci convient bien à l'état de mon conr! Mais vous qui avez fçû rompre les. chaînes que mon esprit s'etoit forgics : quand romprez-vous celles qui me hent les mains? Dés ce moment je me donne à vous : faites voir par la promptitude avec laquelle vous m'accepterez, combien ce prefent vouseft cher. Mon frere, la pre-

159

miere fois que je pourai vous embrailer, je crois que je mourrai dans vos bras. Je n'exprimerois jamais bien la joye, que je fentis à ces douces paroles : je me crus & je me vis en effet en un instant le plus heureux de tous les hommes : je vis presque accomplir tous les desirs, que j'avois formez en vingt-cinq ans de vie, & evanouit tous les chagrins, qui me l'avoient rendué si laborieuse : mais quand je me fus un peu accourumé à ces douces idées, je vis que je n'étor pas si prés de mon bonheur, que je m'étois figure tout à coup, quoique j'euste surmonté le plus grand de tous les obstacles. Il faloit surprendre la vigilance de ses gardiens; je n'osois confier à personne le secret de ma vie; il faloit que nous fisfions tout elle & moi : fi je manquois mon coup, je courois risque d'être empâle; mais je ne vovois pas de peine plus crueile que de le manquer. Nous convinmes qu'elle m'enverroit demander une horloge, que fon pere lui avoit laiffee; & que j'y mettrois dedans une lime, pour scier les jaloufies de sa fenêtre, qui donnojent dans la rue, & une corde nouite pour descendre; que je ne la verrois plus dorenavant ; mais que j'irois toutes les nuits sous sa fenêtre attendre qu'elle pût executer son dessein. Te paffai quinze nuits entieres fans voir personne; parce qu'elle n'avort pas trouvé le tems favorable. Enfin la seizième j'entendis une scie qui travailloit : de tems en tems l'ouvrage étoit interrompu, & dans ces intervalles ma frayeur étoit inexprimable. Enfin après une heure de travail, je la

160

vis qui attachoit la corde ; elle se laissa aller, & gliffa dans mes bras, je ne connus plus le danger ; & je restai long-tems sans bouger de là : je la conduisis hors la ville, cù j'avois un cheval tout prêt : je la mis en croupe derriere moi, & m'éloignai avec toute la promptitude imaginable d'un lieu, qui pouvoit nous être fi funeste. Nous arrivâmes avant le jour chez un Guebre dans un lieu desert où il étoit retiré, vivant frugalement du travail de fes mains : nous ne jugeâmes pas à propos de rester chez lui ;-& par son conseil nous entrames dans une épaiffe forest & nous nous mîmes dans le creux d'un vieux chêne, jusqu'à ce que le bruit de nôtre évasion se fut dissipé. Nous vivions tous deux dans ce féjour écarté fans temoins, nous repetant fans ceffe que nous nous aimerions toûjours; attendant l'occasion que quelque Prêtre Guebre put faire la cétémonie du mariage, prescrite par nos livres feerez. Ma fœur, lui difois je, que cette union est sainte; la nature nous avoit unis ; nôtre fainte Loi va nous unit encore. Enfin un Prêtre vint calmer nôtre impatience amoureuse! il sit dans la maison du Paysan toutes les cérémonies du mariage: il nous benit, & nous fouhaita mille fois toute la vigueur du Gustaspe, & la fainteté de l'Hohoraspe. Bien-tôt après nous quittâmes la Perse où nous n'étions pas en furete; & nous nous retirêmes en Georgie. Nous y vécumes un an, tous les jours plus charmez l'un de l'autre : mais comme mon argent alloit finir, & que je craignois la mifere pour ma fœur, non pas

pour moi, je la quittai pour aller chercher quelque secours chez nos parens. Jamais adieu ne fut plus tendre : mais mon voyage me fut non seulement inutile, mais funeste: car ayant trouvé d'un côté tous nos biens confiquez ; de l'autre mes parens presque dans l'impuissance de me secourir, je ne raportai d'argent précisement que ce qu'il faloit pour mon retour. Mais quel fut mon desespoir! Je ne trouvai plus ma fœur: quelques jours avant mon arrivée, des-Tartares avoient fait une incursion dans la ville où elle étoit : & comme ils la trouverent belle, ils la prirent, & la vendirent à des Juifs qui alloient en Turquie; & no laifferent qu'une petite fille, dont elle étoit accouchée quelques mois auparavant. Je fuivis ces Juifs, & les joignis à trois lieues. de là : mes prieres; mes larmes furent vaines i ils me demanderent toujours trente Tomans, & ne se relacherent jamais d'un feul. Après m'être adresse à tout le monde , avoir imploré la protection des Prêtres Turcs & Chretiens ; je m'adressai à un Marchand Armenien, je lui vendis ma fille, & me vendis auffr pour trente-cing Tomans: j'allai aux Juifs, je leur donnai trente Tomans, & portai les cinq autres à mafœur, que je n'avois pas encore vue. Vous êtes libre, lui dis-je, ma sœur, & je puisvous embraffer, voilà cinq Tomans que je vous porte; j'ai du regret qu'on ne m'ait pas achete davantage. Our i, dit-elle, vous vous êtes vendu ? Oiii, lui dis-je. Ah malheureux, qu'avez-vous fait; N'étois-je pas affez infortunée: fans que vous travaillaffiez

lafficz à me le rendre davantage ? Vôtre Ii berte me confoloit, & votre esclavage me va mettre au tombeau. Ah mon frere, que vôtre amour est cruel ! Et ma fille, je ne la vois point? je l'ai vendue aussi, lui dis- je. Nous fondimes tous deux en larmes, & n'eûmes pas la force de nous rien dire. Enfin i'allai trouver mon maître, & ma fœur y arriva presque austi-tôt que moi. Elle se jetta à ses genoux. Je vous demancle, dit elle, la servitude, comme les autres vous demandent la liberté : prenezmoi, vous me vendrez plus cher que mon mari. Ce fut alors qu'il se fit un combat qui arracha les larmes des veux de mon-Maître. Malheureux, dir-elle, as-tu penfé que je puffe accepter ma liberte aux depensde la tienne ? Seigneur, vous vovez deux infortunez qui mourrons fi vous nous feparez : je me donne à vous, payez-moi pent-être que cet argent & mes fervices poutont quelque jour obtenir de vous, ce que je n'ofe vous demander : il est de vôtre interêt de ne nous point sépater, comptez que je dispose de sa vie. L'Armenien étoit un homme doux, qui fut touché de nosmalheurs : fervez moi l'un & l'autre avec fidélité & avec zele, & je vous promets que dans un an, je vous donnerai vôtre liberté: je vois que vous ne méritez ni l'un ni l'autre les malheurs de vôtre condition : si lorsque vous serez libres, vous êtes aussi heureux que vous le méritez, si la fortune vous rit, je fuis certain que vous me fatisferez de la perte que je souffrirai. Nous embraffames tous deux fes genouils, & le fuivîmes

vimes dans son voyage. Nous nous soulagions l'un & l'autre dans les travaux de la servitude, & j'étois charmé lorsque j'avois pu faire l'ouvrage qui étoit tombé à ma sœur.

La fin de l'année atriva : nôtre Maître tint fa parole, & nous delivra. Nous retournâmes à Tefflis i la je trouverai un ancien ami de mon pere , qui exerçoit aveç fuccez la Medecine dans cette ville : Îl me prêta quelque argent, avec lequel je fis quelque negoce. Quelques affaires m'apelletent enfuite à Smirne, où je m'eta-pelletent enfuite à la plus doute focient du monde : l'union régne dans ma famille, & je ne changerois pas ma condition pour celle de tous les Roiss du monde, j'ai été affez heureux pour retrouver le Marchand Armenien à qui je dois tout, & lui ai rendu des fervices fignalez.

A Smirne le 17. de la Lune de Gemmadi 2. 1714.

#### LETTRE LXVI.

RICA- USBEK

A \*\*\*.

T'Allai l'autre jour dîner chez un hommede Robe qui m'en avoit prié plusieur s fois. Aprés avoir patlé de bien des choses, je lui dis: Monsseur, il me paroit que votre 164

votre metier est bien penible. Pas tant que vous vous imaginez, répondit - il, de la maniere dont nous le faisons, ce n'est qu'un amusement, Mais comment? N'avez-vous pas toûjours la tête remplie des affaires d'autrui? N'êtes-vous pas toujours occupe de choses qui ne sont point interressantes? Vous avez raifon, ces chofes ne font point interressantes; cat nous nous y interressons si peu que rien; & cela même fait que le mêtier n'est pas si fatigant que vous dites. Quand je vis qu'il prenoit la chose d'une maniere fi dégagée, je continuai, & lui dis: Monsieur, je n'ai point vû vôtre Cabinet. Je le crois, car je n'en ai poinc Quand je pris cette charge j'eûs besoin d'argent pour payer mes provisions ; je vendis ma Bibliotheque; & le Libraire qui la prit, d'un nombre prodigieux de Volumes, ne me laissa que mon Livre de raison : ce n'est pas que je les regrette : nous autres Juges ne nous enflors point d'une vaine science : qu'avons-nous affaire de tous ces volumes. de Loix ? Presque tous les cas sont hypothetiques, & fortent de la règle generale. Mais ne feroit-ce pas, Monfieur, lui dis-je, parce que vous les en faites fortir ? car enfin pourquoi chez tous les Peuples du monde y auroit-il des Loix, si elles n'avoient pas leur aplication? Et comment peut-on les apliquer, si on ne les sçait pas ? Si vous connoissiez le Palais, reprit le Magistrat, vous ne parleriez pas comme vous faites: nous avons des Livres vivans, qui font les A vocats : ils travaillent pour nous & se chargent de nous instruire. Et ne se charPERSANES. 167

chargent-ils pas auffi quelquefois de voustromper, lui répartis-je: Vous ne feriez donc pas mal de vous garantir de leurs embuches; ils ont des armes avec lesquelles ils attaquent vôtre équité; il feront bon que vous en euffiez auffi pour la défendre: & que vous n'allaffiez pas vous mettre dans la mêlée habillez à la legere, parmi des genscuirssfez jusqu'aux dents.

A Paris le 13. de la Lune de Chahban 1714.

#### LETTRE LXVII

#### USBER à RHEDI.

#### A Venise.

TU ne te serois jamais imagine que je fusse devenu plus Metaphysicien, que je ne l'étois: cela est pourtant, & tuen seras convaincu, quand tu auras essuyé ce débordement de ma Philosophie.

Les Philosophes les plus sensez qui ont reflechi sur la nature de D'eu, on dit qu'il étoit un Etre souverainement parfait i mais ils ont extrêmement abusé de cette idée; ils ont fait une énumeration de toutes les perfections discrettes, que l'homme est capable d'avoir & d'imaginer; & en ont charge l'idée de la Divinité; sans songer que souvent ces attribus s'entr'empéchent, & qu'ils ne peuvent subsilier dans un même sujet, s'ans ce détruite.

Les

Les Poetes d'Occident disent qu'un Peintre avant voulu faire le portrait de la Deefse de la Beauté, assembla les plus belles Grecques, & prit de chacune ce qu'elle avoit de plus gracieux, dont il fit un tout qu'il crût ressembler à la plus belle de toutes les Déeffes. Si un homme en avoit conclu qu'elle étoit blonde & brune, qu'elle avoit les yeux noirs & bleus, qu'elle étoit douce & fiere; il auroit passé pour ridicule.

Souvent Dieu manque d'une perfection qui pouroit lui donner une grande imperfection: mais il n'est jamais limité que par lui-même ; il est lui-même sa nécessité : ainsi quoi que Dieu soit tout puissant, il ne peut pas violer ses promesses, ni tromper les hommes. Souvent même l'impuissance n'est pas dans lui, mais dans les choses relatives; & c'est la raison pourquoi il ne peut pas changer les effences.

Ainsi il n'y a point sujet de s'étonner,

que quelques-uns de nos Docteurs, aventosé nier la préscience infinie de Dieu sur ce fondement, qu'elle est incompatible avec

sa justice.

Quelque hardie que soit cette idée , la Metaphysique s'y prête merveilleusement. Selon ses principes, il n'est pas possible que Dieu prévoye les choses qui dépendent de la détermination des causes libres ; parce que ce qui n'est point arrivé, n'est point; & par consequent ne peut être connu : car le rien qui n'a point de proprietez, ne peut être aperçû : Dieu ne peut point lire dans une volonté qui n'est point, & voir dans l'ame une chose qui n'existe point en elle : Car! Car jufqu'à ce qu'elle se soit déterminée, cette action, qui la détermine n'est point

en elle.

L'ame est l'ouvriere de sa détermination : mais il v a dés occasions, où elle est teilement indéterminée, qu'elle ne sçait pas même de quel côté se déterminer. Souvent même elle ne le fait que pour faite utage de sa libette : de maniere que Dieu ne peut voir cette détermination par avance, ni dans l'action de l'ame, ni dans l'action que les

objets font for elfe.

Comment Dien pouroit-il prévoit les choses qui dependent de la détermination des causes libres? Il ne pouroit les voir que de deux manieres : pat conjecture ; ce qui est contradictoire avec la prescience infinie : ou bien il les verroit comme des efets necessaires qui suivroient infailliblement d'une cause, qui les produiroit de même; ce qui est encore plus contradictoire : car l'ame feroir libre par la suposition; & dans le fait elle ne le feroit pas plus qu'une boule de billard n'est libre de se remuer , lors qu'elle est poussee par un autre.

Ne crois pas pourtant que je veulle borner la science de Dicu. Comme il fait agir les Créatures à sa fantaisse, il connoît tout ce qu'il veut connoîtte : mais quoi qu'ilpuiffe voir tout, il ne se sett pas toujours de cette faculté : il luisse ordinairement à la Créature la faculté d'agir ou de ne pas agir, pour lui laiffer celle de mériter ou de demériret. Cest pour lors qu'il renonce au droit qu'il a d'agir sur elle, & de la déterminer: mais quand il veut feavoir quelque

chofe, il le scait toûjours; parce qu'il n'a qu'à vouloir qu'elle arrive comme il la voit, & déterminer les Créatures conformément à sa volonté. C'est ainsi qu'il tire ce qui doit arriver du nombre des chofes purement possibles, en fixant par ses decrets les déterminations sutures des Esprits; & les privant de la puissance qu'il leur a donnée

d'agir ou de ne pas agir.
Si l'on peut se servir d'une comparaison
dans une chose qui est au dessus des comparaisons; un Monarque ignore ce que son
Ambassadeur fera dans une affaire importante: s'il le veut 'sçavoir, il n'a qu'à lui
ordonner de se comporter d'une telle manere; & il poura affurer que la chose arrie-

vera comme il la projette.

L'Alcoran & les Livres des Juifs s'élevent fans ceffe contre le dogme de la prefcience absolué: Dieu y paroît par tout ignorer la détermination future des Esprits; & il semble que ce soit la premiere verire que

Moise air enseignée aux hommes.

Dieu mer Adam dans le Paradis terreftre à condition qu'îl ne mangera pas d'un certain fruit i précepte abfurde dans un Etre qui connoittoit les déterminations futures des ames; car enfin un tel Etre peut-il mettre des conditions à les graces, fans les rendre derifoires? C'elt comme fi un homme qui auroit fçû la prifé de Bagdat, avoit dit à un autre; je vous donne mille ècus fiBagdat n'est pas pris; ne froit-il pas là une bien mauvaise plaifanterie?

A Paris le de nier de la Lune de Chahlan 1714.

LET-

#### LETTRE LXVIII.

#### ZELIS à USBEK.

#### A Paris.

COliman que tu aimes est desesperé d'un Daffront qu'il vient de recevoir. Un jeune étourdi nommé Suphis recherchoit depuis trois mois sa fille en mariage : il paroissoit content de la figure de la fille, sur le raport & la peinture que lui en avoient fait les femmes qui l'avoient vue dans son enfances on étoit convenu de la dot; & tout s'étoit passe sans aucun incident. Hier après les premieres cérémonies , la fille fortit à cheval accompagné de fon Eunuque, & couverte selon la coûtume depuis la tête jusqu'aux pieds: mais des qu'elle fut arrivée devant la maison de son mari prétendu, il lui fit fermer la porte ; & il jura qu'il ne la recevroit jamais si on n'augmentoit la dot. Les parens accoururent de côté & d'autre pour accommoder l'affaire; & après bien de la réfistance, ils firent convenir Soliman de faire un petit present à son gendre. Enfin les cérémonies du mariage accomplies, on conduifit la fille dans le lit avec affez de violence : mais une heure aprés, cer étourdi se leva futieux; lui coupa le visage en plufieurs endroits , foutenant qu'elle n'étost pas vierge, & la renvoya à son pere. On ne peut pas être plus frage qu'il l'est Tome 1.

LETTRES

170 de cette injure : il y a des personnes qui foutiennent que cette fille est innocente. Les peres sont bien malheureux d'être expolez à tels affronts : si pareil, traitement arrivoit à ma fille, je crois que j'en mourrois de douleur. Adieu.

Du Serrail de Fatmé le 9. de la Lune de Gemmadi 1. 1714. -

## LETTRE LXIX.

# USBEK à ZELIS.

E plains Soliman d'autant plus que le mal est sans remede, & que son gendre n'a fait que se servir de la liberte de la Loi. le trouve cette Loi bien dure, d'exposer ainsi l'honneur d'une famille aux caprices d'un foujon a beaudire que l'on a des indices certains pour connoître la verité, c'est une vieille erreur dont on est aujourd hui revenu parmi pous; & nos Médecins donnent des raisons invincibles de l'incertitude de ces preuves. Il n'y a pas jusqu'aux Chrétiens qui ne les regardent comme chimeriques, quoi qu'elles foient clairement établies par leurs Livres facrez, & que leur ancien Legist : teur en ait fait dependre l'innocence, ou la condamnation de toutes les filles.

L'aprens avec plaifir le foin que tu te donnes de l'éducation de la tienne: Dieu veuille que son mari la trouve aussi belle & aussi PERSANES.

pure que Fatima: qu'elle 'air 'dix Etinique's pour la gadder: qu'elle foit l'honneur & l'ornement du Serrail où elle elt deltinèe; qu'elle n'air fur à têre que des Jambris dorez, & ne marche que fur des fapis fiperbes; & pour comble de Jouhairs, puissen mes yeux la voir dans toure fa gloire.

A Paris le 5. de la Lune de Chalval 1714.

#### LETTRE LXX.

# RICA à USBEK.

E me trouvai l'autre jour dans une compagnie, où je vis un homme bien content de lui. Dans un quart-d'heure il décida trois questions de morale; quatre problemes hiltoriques, & cinq points de Phyfique: je n'ai jamais vu un décisionaire si universel : son esprit ne fut jamais suspendu par le moindre doute. On laiffa les Sciences; on parla des nouvelles du tems; il décida sur les nouvelles du tems. Je voulus l'attraper, & je dis en moi même : il faut que je me mette dans mon fort; je vaisme refugier dans mon païs. Je lui parlai de la Perse: mais à peine lui eus je dit quatre mots qu'il me donna deux démentis, fondé fur l'autorité de Meffieurs Tavernier & Chardin, Ah bon Dieu, dis-je en mot

# LETTRES PERSANES

#### LETTRE LXXI.

RICA à \* \* \*.



'Ar oui parler d'un espece de Tribunal qu'on apelle l'Academie Françoise: il n'y en a point de moins respecté dans le monde: car on dir qu'aussi-tôt qu'il

a decide, le peuple casse ses Arrêts, & lui impose des Loix qu'il est obligé de suivre.

Il y a quelque rems que pour fixe son autorité, il donna un Code de ses Jugemens: cet enfant de rant de peres, étoit presque vieux, quand il nâquit: & quoi qu'il fut légrime, un batard, qui avoit déja paru, l'avoit présque étouffe dans sa nassance.

Ceux qui le composent, n'ont d'autre sonction que de jaser sans cesse : l'Eloge va se placer comme de lui-même dans leur babil eternel; & si-tôt qu'ils sont initiez dans ses Tome II.

----

LETTRES

misseres, la fureur du panegyrique vient

Ce Corps a quarante tetes toutes templies de Figures, de Metaphores & d'Antithefes: tant de bouches ne parlent prefque que par exclamation : fes orcilles vete fient toijours être frapées par la cadence & l'harmonie. Pour les yeux, il n'en est pay question : il femble qu'il foit fait pour parter, & non pas pour voir. Il n'est point ferme for sespeds; car le tems qui est fon steau, l'ébranle à tous les instans, & dérruit tout ce qu'il a fait. On a dit autrefois que ses mains étoient avides ; je ne t'en dirairien, & je laisse décider cela à ceux qui le sevent mieux que moi.

Voilà des bizarreries \*\*\*, que l'on ne voir point dans nôtre Perfe; nous n'avons point l'esprit porté à ces établissemens singuliers & bizarres; nous chetchons toujours la nature dans nos coutumes simples,

& nos manietes naives.

A Paris le 17. de la Lune de Zilhazé 1715.

# LETTRE LXXII.

### RICA à USBEK.

#### A \*\*\*.

TLy a quelques jours qu'un homme de ma connoissance me dit : je vous ai promis de vous produire dans les bonnes maifons.

fons de Paris, je vous mêne à present chez un grand Seigneur, qui est un des hommes du Royaume, qui represente le mieux.

Qué cela veut-il dire, Monfieur? Eff. ce qu'il eft plus poli , plus a ffable qu'un autre? Ce n'est pas cela , me dit il. Ab j'entens: il fatt sentre à tous les instans la supériorité qu'il a sûr tous ceux qui l'aprochent: si celaselt , je n'ai que faire d'y allerje prens déja condamnation , & je la lui

paffe toute entiere.

Il falut pourtant marcher; & je vis un petit homme si fier; il prit une prise de Tabac avec tant de hauteur ; il se moucha fi impitoyablement ; il cracha avec tant de flegme; il careffa fes chiens d'une maniere si offençanté pour les hommes, que, je ne pouvois me laffer de l'admirer. Ah! bon Dieu, dis je en moi-même, fi lorsque j'étois à la Cour de Perse, je representois ainsi, je representois un grand fot! Il auroit falu, Ufbek, que nous euffions eu un bien mauvais naturel pour aller faire cent petites infultes à des gens qui venoient tous les jours chez nous, nous témoigner leur bienveillance : ils sçavoient bien que nous étions au-deffus d'eux ; & s'ils l'avoient ignore, nos bienfaits le leur auroient apris chaque jour. N'ayant rien à faire pour nous faire respecter, nous faisions tout pour nous rendre aimables : nous nous communiquions aux plus petits: au milieu des grandeurs, qui endurciffent toûjours, ils nous trouvoient fenfibles; ils ne voyoient que nôtre cœur au-deffus d'eux; nous descendions jusqu'à leurs besoins. Mais lors qu'il faloit soutenir la Majesté du Prince dans les cérémonies publiques; lors qu'il faloit faire respécter la Nation aux Etrangers; lors qu'enfin dans les occasions périlleuses, il faloit animer les Soldats; nous remontions cent fois plus haut que nous n'étions descendus; nous ramenions la fierté sur nôtre visége, & l'on trouvoit quelquesois que nous representions affez bien.

De Paris le 10. de la Lune de Saphar 1715.

# LETTRE LXXIII.

# Usbek à Rhedi.

# A Venise.

L faut que je te l'avouë, je n'ai point remarque chez les Chrétiens cette perfuafion vive de leur Religion, qui se trouve parmi les Musulmans; il y a bien loin chez eux de la profession à la croyance, de la croyance à la conviction, de la conviction à la pratique. La Religion est moins un fujet de fantification , qu'un fujet de disputes, qui apartient à tout le monde : les gens de Cour, les gens de guerre, les femmes mêmes s'élevent contre les Ecclefialtiques, & leur demandent de leur prouver ce qu'ils sont résolus de ne pas croire. Ce n'est pas qu'ils se soient déterminez par raison, & qu'ils ayent pris la peine d'examiner la verité, ou la fausseté de cette Religion

ligion qu'ils rejettent : ce sont des rebelles qui ont fenti le joug, & l'ont secoue avant de l'avoir connu. Aussi ne sont-ils pas plus fermes dans leur incredulité que dans leur Foi, ils vivent dans un flux & reflux, qui les porte sans cesse de l'un à l'autre. Un d'eux me disoit un jour : je crois l'immor talité de l'ame par femestre : mes opinions dépendent absolument de la constitution de, mon corps: selon que j'ai de plus ou moins d'esprits animaux; que mon estomac digere bien ou mal; que l'air que je respire, est fubtil ou groffier; que les viandes dont je me nourris, font legeres ou folides: je fuis Spinofiste, Socinien, Catholique, impre ou dévot. Quand le Medecin est auprès de mon lit; le Confesseur me trouve à son avantage. Je sçais bien empêcher la Reliligion de m'affliger , quand je me porte bien : mais je lui permets de me consoler , quand je suis malade; lorsque je n'ai plus rien à esperer d'un côté, la Religion se prefente & me gagne par fes promeffesi je veux bien m'y livrer , & mourir du côté de l'esperance.

Il y a long tems que les Princes Chrétens affranchirent tous les Esclaves de leurs tens affranchirent tous les Esclaves de leurs trainisme rend tous les hommes égaux. Il est vrai que cet acte de Religion leur évoit rés utile; parce qu'ils abaissont par là les Seigneurs; de la puissance desquels ils retiroient le bas peuple : ils ont ensuite fait des conquères dans des païs, où ils ont viu qu'il leur étoit avantageux d'avoit des Esclaves, ils ont permis d'en acheter & d'en vendre, oubliant ce principe de Religion, qui les touchoit tant. Que veux tu que je te dife? Verité dans un tems, erreur dans un autre. Que ne faisons-nous comme les Chrétiens? Nous sommes bien simples de refuirer des établissemens & des conquêtes faciles dans des climats heureux, \* parce que l'eau n'y est pas affez pure pour nous laver selon les principes du faint Alcoran,

Je rends graces au Dieu Tout-puissant, quia envoye Hali fon grand Prophete, de ce que je professe une Religion, qui se fair préferer à tous les interêts humains, & qui est pure comme le Ciel, dont elle est def-

cenduë.

A Paris le 13. de la Lune de Saphar 1715.

### LETTRE LXXIV.

# U SBEK à son Ami IBBER.

### A Smirne.

Les Loix sont furieuses en Europe contre ceux qui se tuent eux mêmes; onles fait mourir pour ainst dire une seconde fois: ils sont traînez indignement par lesrues: on les note d'infamie; on conssique leurs biens.

Il me paroît, Ibben, que ces Loix font

Les Mahornétans ne se soucient point de prendre Venise, parce qu'ils n'y trouveroient point d'eau pour leure purifications.

bien injustes. Quand je suis accablé de douleur, de misere, de mépris, pourquoi veut-on m'empêcher de mettre fin à mes peines; & me priver cruellement d'un re-

mede, qui est en mes mains ?

Pourquoi veut-on que je travaille pour une Societé, dont je consens de n'être plus ? Que je tienne malgré moi une convention . qui s'est faite sans moi ? La Socieré est fondée fur un avantage mutuel : mais lors qu'elle me devient onereuse; qui m'empêche d'y renoncer ? La vie m'a été donnée comme une faveur; je puis donc la rendre, lors cu'elle ne l'est plus : la cause cesse ; l'effer doit donc ceffer aufli.

Le Prince veut il que je sois son Sujet. quand je ne retire point les avantages de la fujettion? Mes Concitoyens peuvent - ils demander ce partage inique de leur utilité. & de mon desespoir ? Dieu different de tous les bienfaiteurs veut-il me condamner à recevoir des graces qui m'accablent?

le suis obligé de suivre les Loix, quand je vis fous les Loix : mais quand je n'y vis plus, peuvent-elles me lier encore? Mais, dira-t'on, vous troublez l'ordre

de la Providence. Dieu a uni vôtre Ame avec vôtre Corps ; & vous l'en separez : vous vous opposez donc à ses deffeins, &

vous lui résiltez.

Oue veut dire cela ? Troublai je l'ordre de la Providence, lorsque je change les modifications de la matiere, & que je rends quarrée une boule que les premieres Loix du mouvement, c'est-à-dire les Loix de la Création, & de la Confervation, avoient faite ronde ? Non sans doute : je ne fais qu'user du droit qui m'a été donné; & en ce sens, je puis troubler à ma fantaisse route la nature, sans que l'on puisse dire que je

m'opose à la Providence.

L'arfque mon Ame fera separte de mon Corps, y aura-i'l moins d'ordre, se moins d'artrangement dans l'Univers? Croyez-vous que cette nouvelle combination foit moins parfaire, & moins dépendante des Loix generales? Que le monde y ait perdu quelque soloie, & que les ouvrages de Dieu soient moins grands, ou plûtôt moins immenses?

Croyez-vous que mon Corps devenu un Epi de bled, un ver, un gazon, foit change en un ouvrage de la nature moins digne d'elle? Et que mon Ame dégagée de tout ce qu'elle avoit de terrestre, foit devenué moins sublime?

A Paris le 15 de la Lune de Sajhar 1715.

# LETTRE LXXV.

### RICA à USBEK.

### A \* \* \*.

JE t'envoye la copie d'une Lettre qu'un François qui est en Espagne a écrite ici : je crois que tu seras bien asse de la voir.

JE PAR COURS depuis fix mois l'Efpagne & le Portugal; & je vis partmi des peuples, qui meprifant tous les autres, font aux feuls François l'honneur de leshaïr.

La gravité est le caractère brillant des deux Nations; elle se manifeste principalement de deux manières; par les lunettes & par la moustache.

Les Lunettes font voir démonstrativement que celui qui les porte, est un homme consommé dans les Sciences, & enseveli dans de profondes lestures, à un tel point que sa vüë s'en est affoible : & tout nez, qui en cit orné, ou chargé, peut passer sans conttedit pour le nez d'un Sçavan.

Pour la moustache, elle est respectable par elle-même, & indépendamment des consequences; quoique pourtant on ne laisse pas d'en titer souvent de grandes utilitez pour le service du Prince, & l'honnaur de la Nationiscomme le sit bien voir un fameux General Pottugais dans les Indes: \* car se trouvant avoir besoin d'argent, il se coupa une de ses moustaches, & envoya demander aux hahitans de Goa vingt mille pisto-

\* Jean de Castro.

les sur ce gage: elles lui furent prêtées d'a2 bord, & dans la suite il retira sa moustache

avec honneur.

On conçoit aisément que des peuples graves, & flegmatiques comme ceux là, peuvent avoir de la vanité : auffi en ont-ils. Ils la fondeut ordinairement fur deux chofes bien confidérables. Ceux qui vivent dans le Continent de l'Espagne & du Portugal, se sentent le cœur extrêmement élevé, lors qu'ils sont ce qu'ils apellent de vieux Chrétiens; c'est à dite qu'ils ne sont pas originaires de ce ux, à qui l'Inquisition a perfuadé dans ces derniers fiécles d'embreffer la Religion Chrétienne. Geux qui font dans les Indes ne sont pas moins flatrez, lors qu'ils confidérent qu'ils ont le fublime mérite d'être, comme ils difent hommes de chair blanche, Il n'y a jamais eu dans le Serrail du Grand Seigneur de Sultane si orgueilleuse de sa beaute, que !" plus vieux & le plus vilain matin ne l'est de la blancheur olivâtre de son teint, lors qu'il eft dans une ville du Mexique, affis fur fa porte, les bras croisez. Un homme de cette confequence ; une créature si parfaite ne travailleroit pas pour tous les trefors du monde, & ne fe refoudroit jamais par une vile & mécanique industrie, de comptomettre l'honneur & la dignité de sa peau.

Car il faut (cavoir que lots qu'un homme aun certain mérite en Espagne : comme par exemple, quand il peut ajciter aux qualitez dont je viens de parlet, ceile d'etre le preptictaire d'une grande èpée, ou d'avoir apris de son pere l'artide faire juret une discordante Gustatre : il ne travaille plus-

16

plus: son honneur s'interesse au repos de semembres. Celui qui reste affis dix heures par jour, obtient précisement la moitié plus de considération qu'un autre, qui n'en reste que enq; parce que c'est sur les obtes que la noblesse s'acquiert.

Mais quoi que ces invincibles ennemis du travail Ensen parade d'une tranquilité Philosophique: ils ne l'ont pourtant pas dans le cœur; car ils sont totyours amoureux; ils sont les premiers hommes du monde pour mourir de langueur sous la frencte de leurs matterfiers, se tout Elpagnol, qui n'est passenneme, ne se autre passen pour galant.

Ils font premierement dévois, & secondement jaloux. Ils se garderont bien d'exposer leurs femmes aux entreprises d'un Soldat-criblé de coups, ou d'un Magistrat décrepité: mais ils les enfermeront avec un novice fervent qui bause les yeux; ou unnovice fervent qui bause les yeux; ou un-

robuste Franciscain qui les éleve.

Ils connoissent mieux que les autres se dible des femmes : ils ne veulent pas qu'onleur voye le talon, & qu'on les surprenne par le bout des pieds : ils seavent que l'imagination va toùjours; que tien ne l'amuse en chemin selle arrive, & là on étoir quelques saverti d'avance.

On die par tout que les rigueurs de l'amour font cruelles: elles le font encore plus pour les Espagols: les femmes les guerisfent de leurs peines; mais elles ne font que leur en faire changer; & illeur refle toùjours un long & fâcheux fouvenir d'une passion et einte.

B<sub>2</sub> Ils

Ils ont de petites politesfes, qui en France paroîtroient mal placées : par exemple un Capitaine ne bat jamais fon Soldat, fans lui en demander permission , & l'Inquisition ne fait jamais bruler un Juif sans lui faire ses excuses.

Les Espagnols qu'on ne brûle pas, paroiffent fi attachez à l'Inquifition , qu'il y auroit de la mauvaise humeur de la leur ôter : je voudrois seulement qu'on en établit un autre ; non pas contre les Herétiques, mais contre les Herefiarques, qui attribuent à de petites pratiques Monachales , la même efficacité qu'aux sept Sacremens; qui adorent tout ce qu'ils vénérent, & qui font si dévots, qu'ils sont à peine Chrétiens.

Vous pourez trouver de l'esprit & du bon sens chez les Espagnols, mais n'en therehez point dans leurs Livres : voyez

une de leurs Bibliotheques ; les Romans d'un côté, & les Scholastiques de l'autre: vous diriez que les parties en ont été faites, & le tout raffemble, par quelque ennemit secret de la raison humaine.

Le seul de leurs Livres qui soit bon, est celui qui a fait voir le ridicule de tous les antres.

Ils ont fait des découvertes immenses le nouveau Monde; & ils-ne connoissent pas encore leur propre Continent : il y a fur leurs Rivieres tel Port, qui n'a pas encore été découvert ; & dans leurs montagnes. des Nations qui leur sont inconnues.

Ils disent que le Soleil se leve & se couche dans leur pais : mais il faut dire aufli qu'en faisant sa course, il ne rencontre que des Campagnes ruinées, & des contrers.

desertes.

Je ne ferois pas fāché, Ufbek; de voir une Lettre écrite à Modrid par un Efpagnol, qui voyageroit en France : je crois qu'il vangeroit bien la Nation ; quel vafechamp pour un homme flegmatique, & peniff! Je m'imagine qu'il commenceroit ainfi la décription de Paris.

Il y aici une maison où l'on met les fous: on croiroit d'abord qu'elle est la plus grande de la Ville: non le remede est bien petit pour le mal. Sans doute que les François-extrêmement décriez chez leurs voisins y enferment quelques fous dans une maison apour persuader que ceux qui sont dehors pue le sont pass.

Je laisse là mon Espagnol. Adieu moncher Usbak.

A Paris le 17. de la Lunede Saphar 1715.

# LETTRE LXXVI.

# Usbek & Rhebi.

## A: Vemfe.

A plupart des Législateurs ont été des hommes bornez, que le hazard a mis à la tête des autres, & qui n'ont presque consulté que leurs préjugez, & leurs fantaistes,

B 3 II

#### LETTRES

Î! femble qu'ils ayent méconnu la grande de leur ouvrage ils se sont amuse à faire des institutions pueriles, avec lesquelles ils se sont à la vérité conformez aux petits esprits, mais décreditez auprès des gens de bons sens.

Ils fe font jettez dans des details inutiles : ils ont donné dans des cas particuliers ; ce qui marque un genie étroir, qui ne voir les chofes que par parties ; & n'embraffe

rien d'une vue generale.

Qielques uns ont affecté de se servic d'une autre Langue que la vulgaire; chose absurde pour un faiseur de Loix: comment peut on les observer, si elles ne sont pas connues?

Ils ont fouvent aboli sans nécessité celles qu'ils ont trouvées établies; c'est à direqu'ils ont jetté les Peuples dans les desor-

qu'ils ont jette les Peuples dans les desordres inseparables des changemens. Il est vrai que par une bizarrerie qui

vient plûtôt de la nature que de l'esprit des hommes, il est quelque sois nécessité de changer certaines. Loix, Mais le cas est frare, & lois qu'il arrive, il n'y faut toucher que d'une main tremblante : on y doit observer tant de solemnitez, & aporter tant de précautions, que le peuple en conclué naturellement que les Loix sont bien faintes, puis qu'il faut tant de formalitez pour les abroger.

Souvent ils les ont faites trop subtiles, & ent suivi des idées Logiciennes, plûtôt que l'équité naturelle. Dans la suite elles ont été ttouvées trop dures; & par un esprit d'équité, on a crû devoir s'en écarter: mais

ce remede étoit un nouveau mal. Quelles que soient les Loix , il faut toujours les fuivre, & les regarder comme la confeience publique, à laquelle celle des particu-

liers doit se conformer toujours.

Il faut pourtant avoiler que quelquesuns d'entr'eux ont eu une attention , qui marque beaucoup de sagesse; c'est qu'ils ont donné aux peres une grande autorite fur leurs enfans : rien ne soulage plus les Magistrats; rien ne dégarnit plus les Tribunaux; rien enfin ne repand plus de tranquillité dans un Etat, où les mœuts sont toûjours de meilleurs Citoyens que les Loix.

C'est de toutes les puissances celle dont on abuse le moins: c'est la plus sacrée de toutes les magistratures : c'est la seule qui ne dépend pas des conventions, & qui les

a même précedées.

On remarque que dans les païs où l'on met dans les mains paternelles plus de récompenses & de punitions, les familles font mieux réglées : les peres font l'image du Créateur de l'Univers, qui, quoi qu'il puisse conduire les hommes par son amour. ne laisse pas de se les attacher encore par les motifs de l'esperance & de la crainte.

Te ne finirai pas cette Lettre fans te faire remarquer la bizarrerie de l'esprit des François. On dit qu'ils ont retenu des Loix Romaines un nombre infini de chofes inutiles. & même pis; & ils n'ont pas pris d'elles la puissance paternelle, qu'elles ont établie comme la premiere autorité légitime. A Paris le 18, de la Lune

de Saphar 1715,

#### LETTRE LXXVII.

# LE GRAND EUN UQUE à USBEK.

# - A Paris.

Hler les Armeniens menerent au Serrail une jeune E(elave de Circassie, qu'ils vouloient vendre. Je la fis entrer dans les apartemens (écrets, ) ela deshabillai, je l'examinai avec les regards d'un Juge, & pluis je l'examinai avec les regards d'un Juge, & pluis je l'examinai avec les regards d'un Juge, & pluis je l'examinai avec les regards d'un Juge, & pluis je l'examinai avec les regards d'un Juge, et de graces. Une pudeur virginale sembloit vouloir les dérober à ma viéz, je les rouges de gui l'un courbir de fevoir nuë même devant moi , qui exempt des passions qui peuvent allarmer la pudeur, s'uis inanime sous l'empire de ce s'ex, & qui, munitre de la modestie dans les actions les plus libres, ne porte que l'innocence.

Dès que je l'eus jugée digne de toi, je baiffai les yeux: je lui jettat un manteau d'octaltet, je lui mis au doigt un anneau d'or ; je me proflernat à fes pieds, je l'aderait comme la Reine de ton cœur: je payai les Atmeniens: je la dérobai à tous les yeux. Heureux Ufbek, tu possédes plus de beautez, que n'en enferment tous les Palais d'Orient. Quel plaiss pour toi de trouver à ton retour tout ce que la Persé a de plus ravissant; se de voir dans ton. Serrallrenaître les graces, à mesure que le tems

PERSANES. 17 tems, & la possession travaillent à les dereuire!

Du Serrail de Fatmé le 1. de la Lune de Rebiab 1. 1715.

#### LETTRE LXXVIII.

### - U в в е к а R н в р г.

### A Venife.

DEpuis que je suis en Europe, mon cher Rhedt, j'at vû bien des Gouvermemens: ce n'est pas comme en Asie, où les règles de la politique se trouvent par tout

les mêmes,

J'ai souvent pensé en moi-même pour fçavoir lequel de tous les Gouvernemens étoit le plus conforme à la raison. Il m'a semblé que le plus parfait est celui qui va fon but âmoiss de frais; & qu'ainti celui-qui conduit les hommes de la maniere qui convient le plus à leur penchant & à leur inclination, est le plus parfair.

Si dans un Gouvernement doux, le peus ple est aussi soumis que dans un Gouvernes finent severe; le piemer est préferable, puis qu'il est plus conforme à la raison, & que la severité est un motifétranger.

Compte, mon cher Rhedi, que dans un Etat, les peines plus ou moins cruellesne font pas que l'on oberffe plus aux Loix. Dans les Pars, où les châtimens sont modérez, on les craint comme dans cux

où ils font tyranniques & affreuz.

Soit que le Gouvernement soit doux , foit qu'il foit cruel, on punit toûjours par degrez; ou infflige un châtiment plus ou moins grand à un crime plus ou moins grand. L'imagination se plie d'elle-même . aux mœurs du païs où l'on vit : huit jours de prison, ou une legere amende frapent autant l'esprit d'un Européen, nourri dans un pais de douceur, que la perte d'un bras intimide un Afiatique. Ils attachent un certain degré de crainte à un certain degré de peine, & chacun la partage à sa façon : le desespoir de l'infamie vient desoler un Francois, qu'on vient de condamner à une peine, qui n'ôteroit pas un quart d'heure de sommeil à un Turc.

D'ailleurs je ne vois pas que la Police, la Juftice, & l'équité foient mieux observées en Turquie, en Perse, chez le Mogol, que dans les Républiques de Hollande, de Venise, & dans l'Angleterte même, je ne vois pas qu'on y commette moins de crimics; & que les hommes intunidez par la grandeur des châtimens, y foient plus-

fournis anx Loix.

Je remarque au contraire une source d'injuitice, & de vexations au milieu de cesmêmes Etats.

Je trouve même le Prince, qui est la Loi même, moins maître que par tout ailleurs.

Je vois que dans ces momens rigoureux, où personne n'est le Chef: & que quandi une fois l'autorité violente est méprisée, il n'en reste plus assez à personne; pour lafaire revenir. PERSANES.

Que le desespoir même de l'impunité confirme le desordre, & le rend plus grand.

Oue dans ces Etats il ne se forme point de petite itspolte; & qu'il n'y a jamais d'intervalle entre le murmure & la fe-

dition.

Qu'ilne faut point que les grands évenemens y foient préparez par de grandes causes : au contraire, le moindre accident produit une grande revolution, souvent aussi imprévue de ceux qui la font, que de ceux

qui la souffrent.

Lors qu'Ofman Empereur des Turcs fut dépose, aucun de ceux, qui commit cet attentat, ne songeou à le commettre : ils demandoient seulement en suplians; qu'on leur fit justice sur quelque grief : une voix qu'on n'a jamais connue, fortit de la foule par hazard; le nom de Mustapha fut prononce, & foudain Mustapha fut Empereur.

A Paris le 2. de la Lune de Rabiab 1. 1715.

### LETTRE LXXIX.

NARGUM, Envoyé de Perje en Mofcovie à USBEK,

# A Paris.

E toutes les Nations du monde, mon cher Uibek , il n'y en a pas qui ait surpassoccile des Tattares, ni en gloire, ni dans la grandeur des Conquêtes. Ce peuple

peuple est le vrai dominateur de l'Universtous les aurtes semblent être faits pour le servir : il est également le Fondateur & le destructeur des Empiress dans jous les tems il a donné sir la terre des marques de sa puissance : dans tous les âges il a été le Reau des Nations.

Les Tartares ont conquis deux fois la Chine, & ils la tiennent encore sous leur

obciffance.

Ils dominent sur les vastes païs, qui

forment l'Empire du Mogol.

Maîtres de la Perfe, ils sont affis sir le Trône de Cyrus & de Gustaspe. Ils ont soumis la Moscovie. Sous le nom de Turcs, ils ont fait des Conquêtes immênses dans l'Europe, l'Asse & l'Assique : & ils dominent sur ces trois parties de l'Univers.

Et pour parler de tems plus reculez ; c'est d'eux que sont sortis presque tous les Peuples, qui ont renverse l'Empire Romain.

Qu'eft-ce que les Conquêtes d'Alexandre en comparaion de celles de Genghiscan ? Il n'a manqué à cette victorieuse Nation que des Historiens, pour célebrer la mé-

moire de ses merveilles.

Que d'actions immortelles ont été enféveltes dans l'oubli I que d'Empires par eux fondez, dont nous ignorons l'origine à Cette belliqueufe Nation uniquement occupée de fa glotte prefente, fuire de vaincre dans tous les tems, ne fongeoit point à fe fignaler dans l'avenir, par la mémoire de fes Conquètes paffees.

de Ribiab 1. 1715.

### LETTRE LXXX.

#### RICA à IBBEN.

#### A Smirne.

O Uoique les François parlent beaucoup, il y a cependant parini cux une espece de Dervis tacturnes, qu'on apelle Chartteux: on dit qu'ils se coupent la Langue en entrant dans le Convent: & con souhaitteroit fort que tous les autres Dervis se retranch-istent de même tout ce que leur Profession leur rend inutile.

A propos de gens taciturnes, il y en a de propos de gens taciturnes, il y en a de proposition de la final de la fi

Ces forres de geis font adorez des femmes : mais ils ne le font pourtant pas tant que d'autres, qui ont reçti de la nature l'aimable calent de foortire à propos, c'eft-adire à chaque inftante & qui portent la grace d'une joyeuse aprobation sur tout ce qu'elles disent.

Mais ils sont au comble de l'Esprit, lors qu'ils sçavent entendre finesse à tout, & trouver mille pêtits traits ingénieux dans les choses les plus communes.

J'en connois d'autres, qui se sont bien trou-

22

trouvez d'introduire dans les converfations les chofes innaimées , & d'y faire parler leur habit brode, leur perruque blonde, leur tabatiere, leur canne, & leurs ganda l'eft bon de commencer de la rué à fe faire écourer par le bruit du Carroffe, & du marteau, qui frape tudement la porte : cet avant propos prévient pour le tefle du difocours : & quant l'exorde eff; beau, il rend fuportable toutes les forifes, qui viennent ensuite : mais qui par bonheur artivent trop rard.

Je te promets que ces perits talens dont on ne fait aucun cas chez nous, setvent bien ici à ceux qui sont affez heureux pour les avoir; & qu'un homme de bon sens nebrille gueres devant ces sortes gens.

A Paris le 6 de la Lune de Rebiab 2. 1715.

### LETTRE LXXXI.

# USBER à RHEDI.

# A Venife.

S'Il y 2 uh Dieu, mon cher Rhedi, il faut nécessairement qu'il soit juste : car s'il ne l'étoit pas, il seroit le plus mauvais & le plus imparfait de tous les Etres.

La Justice est un raport de Convenance, qui se trouve réellement entre deux choses: ce raport est toujours le même, quelque Etre qu'il le considére, soit que ce soit enfin que ce foit un homme.

Il eft vrai que les hommes ne voyent pas toûjours ces raports; fouvent même lors qu'ils les voyent, ils s'en éloignent i & leur interêt eft toûjours ce qu'ils voyent le mieux. La Jultice éleve fa voix; mais elle a peine à fe faire entendre dans le tumulte des paffions.

Les hommes peuvent faite des injultices, parce qu'ils ont interêt de les commettre, & qu'ils aiment mieux se fatisfaire que les autres. C'elt todjuors par un recour sur eurmêmes, qu'ils ag'isent : nul n'elt mauvais gratuitement : il faut qu'il y ait une raison, qui détermine s'& cette raison, est todjuors

une raison d'interêt.

Mais il n'est pas possible que Dieu faste jamais rien d'injuste : des qu'on supose qu'il voit la Justice, il faut necessairement qu'il la suive : car comme il n'a besoin de tien, & qu'il se sussi al lui-même, il seroit le plus mechant de tous les Ettes, puis qu'il le feroit san increst.

Ainfi quand 11 n'y aurôit pas-de Dieu 3, nous dévrions toûjours aimer la Jullice, c'elt-à-dire faire nos efforts pour reflembler à cet Etre, dont nous avons une si belle idée; & qui, s'il exiltoit, ferott necessairement juste. Libres que nous serions du joug-de la Religion, nous ne dévrions pas l'être de chit de l'Empiré.

de celui de l'Equité.

Voilà, Rhedi, ce qui m'a fait penser que la Justice est éternelle, & ne dépend point des conventions humaines: & quand elle en dépendroir, ce seroit une verité terrible. rable, qu'il faudroir fe dérober à foi-même.
Nous fonmes entourez d'hommes plusforts que nous; ils peuvent nous huire de
mille manières différentes; les trois quarts
du tems, ils peuvent le faire impunément.
Quel repos pour nous de [cavoir qu'il y a
d.ns le cœut de tous ees hommes un principe intérieur, qui combat en nôtre faveur,
& nous met à couvert de leurs entrepries I

Sans cela nous devrions être dans une frayeur continuelle; nous passerions devant les hommes comme devant les Lions; & nous ne serions jamais assurez un moment de nôtre vie, de nôtre bien, ni de nôtre

honneur.

Toutes ces penfées m'animent contre ces Docteurs, qui fait un exercice tyramique de fa puiffance ; qui le font agir d'une maniere, dont nous ne voudrions pas agir nous-mêmes, de peur de l'offenfer; qui le chargent de routes les imperfections, qu'il panit en nous; & dans leurs opinions contrad ctoires, le reprefentent tamôt comme un Etre mauvais, tanôt comme un Etre, qui hait le mal & le punit.

Quand un homme s'examine; quelle faitif. Étion pour lui de trouver qu'il a le cœur juste l'Ce plaisir tout severe qu'il a le cœur juste l'Ce plaisir tout severe qu'il est, doit le ravir: il voit son Etre autant au dessus qui ne l'ont pas, qu'il se voit au defiss de cux qui ne l'ont pas, qu'il se voit au defiss des Tigres & des Ours. Oùi, Rhedi, si j'ètois stu de suivre toûjours inviolablement cette équité, que j'ai devant les yeux, je me croirois le premier des hommes.

A paris le 1. de la Lume.

de Gemmadi 1. 1715.

#### LETTRE LXXXII.

#### RICA à \*\*\*.

JE fus hier aux Invalides: ¡aimerois aurtrant avoir fait cer établiffement, fi j'etois Prince, que d'avoir gagne trois baralles.On y trouve par tout la main d'un grand Monarque. Je crois que c'eft le lieu le plus respectable de la terre.

Quel spectacle que de voir dans un même lieu rassembles toutes ces victimes de la Patrie, qui ne respirent que pour la desendre : & qui se sentant le même cœur ; & non pas la même force, ne se plagnent que de l'impuissance où elles sont, de se sa-

crifier encore pour elle!

Quoi de plus admirable que de voir ses guerriers débles dans cette retraite, observer une discipline aussi exacte; que s'ils y étoient contraints par la presence d'un ennems' chercher leur derniere satisfaction dans cette image de la guerre, & partager leur cœur & leur éprit entre les devoirs de la Réligion, & ceux de l'artimiliaire?

Je voudrois que les noms de ceux qui meurent pour la Patrie, fussent écrits & conservez dans les Temples dans des Registres, qui fussent comme la source de la collère 87 de la Nobles.

gloire & de la Noblesse.

A Paris le 15. de la Lune da Gemmadi 1. 1715,

C 3 LET:

# LETTRE LXXXIII

# Usbek a Mirza.

## A Ispahan.

TU sçais, Mirza, que quelques Minisseres de Cha-Soliman avoient formé le destind obligertous les Armeniens de Perfe de quitter le Royaume, ou de se faire Mahometans, dans la pense que nôtre Empire seroit toûjours pollué, tandis qu'il garderoit dans son sein se Insideles.

C'étoit fait de la grandeur Persane, si dans cette occasion l'aveugle dévotion avoit

été écoutée.

On ne scait comment la chose manqua: ni ceux qui firent la proposition ; ni ceux qui la rejetterent , n'en connurent les confequences : le hæzard fit l'office de la Raifon & de la Politique: & fauva l'Empire d'un péril plus grand que celui qu'il auroit pu courir de la perte de trois batailles, & de la prife de deux villes.

En proferivant les Armeniens on penfaderuite en up feul jour tous les Négocians, & prefque tous les Artifans du Royaume. Je fuis für que le grand Cha-Abas auroir mieux aimé fe faire couper. les deux bras, que de figner un ordre pareil; & qu'en envoyant au Mogol, & aux aurres Rois des Indes, ses Sujets, les plus industrieux, il auroit crû-leur donner la moitié de ses Etats. Les persecutions que nos Mahométans zelez ont faites aux Guebres, les ont obligez de passer en foule dans les Indes; & on privèla Perse de cette laborieus Nation, si apliquée au labourage, qui seul par son tavail, étoit en teat de vaincre la sterilité de nos terres.

Il ne reftoit à la dévotion qu'un second coup à faire; c'étoit de ruiner l'industrie, moyennant quoi l'Empire tomboit de luimême, & avec lui par une suite nécessaire, cette même Religion, qu'on vouloit rendre

fi floriffante.

S'il faut raifonner fans préventions je ne seais, Mirza, s'il n'est pas bon que dans un Etat il yait plusieurs Religions.

On remarque que ceux qui vivent dans des Religions toleres, se rendent ordinairement plus utiles à leur patrie, que ceux qui vivent dans la Religion dominante; parce qu'éloignez des honneurs, ne pouvant fe diffinguer que par leur opulence, & leurs richeffes; ils font portez à en requerir par leur travail; & embraffer la emplois de la Societé les plus pénibles.

D'ailleurs, comme toutes les Religions contiennent des préceptes utiles à la Societé, il est bon qu'elles soient observées avec zele. Or qu'y a-t'il de plus capable d'animer ce zele, que leur multiplicité ?

Ce sont des Rivales qui ne se pardonnent rien. La jalouse descend jusqu'aux particuliers, chacun se tien sur ses gardes, & craint de sire des choses qui deshonorerioient son parti, & l'exposeroient aux mèpris, & aux censures impardonnables du parti contraire, Aussi a-t'on toujours remarqué qu'une Sect: nouvelle introduit dans un Etat, étoit le moyen le plus sur pour corriger

tous les abus de l'ancienne.

On a beau dire qu'il n'est pas de l'interèt du Prince de souffrir plusieurs Religions dans son Etat. Quand toutes les Sectes du monde viendroient s'y rassembler; cela ne lui potteroit aucun préjudice; parce qu'il n'y en a aucune qui ne preservie l'obesissance, & ne prêche la soumission.

J avocë que les Histoires sont remplies guerres de Religion : mais qu'on y prenne bien gaide; ce n'est point lamultiplicité des Religions, qui a produit ces guerres; c'est l'esprit d'intolerance qui animoit celle qui se croyoit la dominante.

C'est cet esprit de Proselytisme, que les Juiss ont pris des Egyptiens; & qui d'eux est passe, comme une maladie Epidemique & populaire, aux Mahometans & aux

Ch rétiens.

C'est enfin cet esprit de vertige, dont les progrès ne peuvent être regardez que comme une éclipse entiere de la raison humaine.

Car enfinquandi in'y autoit pas de l'inhumanité à ffliger la confcience des autres;
quand i in en teiulteroit aucun des mauvais
effets, qui en germent à milliers: il faudroit être fou pour s'en avifer. Celui qui
veut me faire changer de Religion, ne le
fair fans doute que parce qu'il ne changeroit pas la fienne, quand on voudroit l'y

Forcer: il trouve donc ét range que je ne

faffe pas une chose, qu'il ne feroit pas luimême, peut-être pour l'empire du monde.

A Paris le 26, de la Lune ... de Gemmad: 1 1715.

### LETTRE LXXXIV.

#### RICA &\*\*\*.

I L semble ici que les familles se gouverse ment toutes seules : le mari n'a qu'une ombre d'autorité su se femmes le pere sur ses enfans ; le maître sur ses esclaves : & fois sur qu'elle est roûjours contre le mari jaloux ; le pere chagrin ; le maître incom-

mode.

J'allai l'autre jour dans le lieu, où ferend la Juftice. Avant que d'y artiver h' faut paffer fous les armes d'un nombre infini de jeunes Marchandes, qui vous apellent d'une voix trompeufe. Ce spechcle d'abord est affez riant: mais il devient lugubre, lors qu'on entre dans les grandes sales, où l'on ne voit que des gens, dont l'habit est persone par parve que la figure. Enfin on entre dans le lieu sacre, où se révenent ous les secrets des familles, & où les actions les plus cachées sont miss au grandjour.

Là une file modeste vient avoitet les tourmens d'une virginité trop long-tems gardée, ses combats & sa douloureule réfisance: elle est si peu sere de sa victoire, qu'elle menace toûjours d'une défaite pro-

chaine.

36

chaine; & pour que son pere n'ignore plus ses besoins, elle les expose à tout le peuple.

Une femmes effrontée vient ensuite exposer les outrages qu'elle a faits à son Epoux, comme une raison d'en être separée.

Avec une modestie pareille, une autre vient dire qu'elle elt lasse de porter le titre de semme, sans en joiur: elle vient reveler les mysteres cachez dans la nuit du mariage: elle veut qu'on la livre aux regards des experts les plus habiles, & qu'une sentence la rétablisse dans tous les droits de la virainité. Il y en a même qui osent défier leurs maris, & leur demander en public un combat, que les témois rendent si difficile: épreuve aussi slêtrissant pour la femme qui la soutient, que pour le mari qui la succombe.

Un nombre infini de filles ravies, ou séduites, font les hommes beaucoup plus mauvais qu'ils ne sont. L'amour fair retentir ce Tribunal. On n'y entend parler quede peres irritez, de filles abuses, d'amans

infidéles, & de maris chagrins.

Par la Loi qui y est observée, tout enfant ne pendant le mariage, est cense êtreau mari il a beau avoir de bonnes raisons pour ne le pascroire; la Loi le croit pour lui, & le soulage de l'examen, & des scrupules

Dans ce Tribunal on prend les voix à la majure : mais on a reconnu par expérience qu'il vaudroit mieux les recueillir à la mineure : & cela eft bien naturel ; car il y aires peu d'esprits justes ; & cour le mondes convient qu'il y en a une infinité de fauxa-

de Genmadi 2, 1715

### LETTRE LXXXV.

#### RICA &\*\*\*.

ON dit que l'hommeest un Animal sociable. Sur ce pied là il me paroît que le François est plus homme, qu'un autres c'est l'homme par excèlence, caril semble être fait uniquement pour la Societé.

Mass j'ai rémarqué parmi eux des gens qui non-feulement font fociables; mais font eux-mêmes la Societé Univerfelle. Ils fe multiplient dans tous les coins, & peuplent en un inflant les quatré quartiers d'une Ville: cent hommes de cette espece abondent plus que deux mille Citoyens à ils pouroient répater aux yeux des etransgers les ravages de la pefte, ou de la famine. On demande dans les Ecoles fi un Corps peut être en un inflant en pluseurs lieux; als font une preuve de ce que les Philosophes mettent en question.

Ils sont toûjours empressez, parce qu'ils ont l'affaire importante de demander à tous ceux qu'ils voyent, où ils vont, & d'où ils

viennent.

On ne leur ôteroit jamais de la tête qu'il est de la bienseance de vister chaque jour le public en détail ; sans compter les vistes, qu'ils font en gros dans les lieux où l'on s'assemble ; mais comme la voye en est trop abregée; elles sont comptées pour rien dans jes règles de leur Cérémonial.

Ils fatiguent plus les portes des maifons à coups

---1

coups de marteau, que les vents & les tentspètes. St l'on alloit éxaminer la lifte de tous ils Portiers; on y trouveroit chaque jour leur nome (tropié de mille manieres en caracteres Suiffes. Ils paffen leur vie à la fuite d'un-entertement, dans des complimens de Condoleance, ou dans des follicitations de mariage. Le Roi ne fait point de gratification à quelqu'un de fas Sujets; qu'il ne leur en coûte une voiture, pour lui enalle rémoigner leur joye. Effin ils reviennent chez eux bien fatiguez se reposer, pour pouvoir reprendre le lendemain leurs pénibles

forctions.

Un d'eux mourut l'autre jour de lassitude; & on mit cetre Epitaphe fur son tombeau. C'est ici que rep se celui qui ne s'est jamais repose. Il s'est promené à cinq cens trente enterremens, il s'est réjoui de la naiffance de doux mille fix cens quatrevingt enfans. Les pensions dont il a felicité fes amis toujours en des termes differens, montent à deux millions fi cens mille livres. Le chemin qu'il a fait sur le pave, a neuf mille fix cens ftades: celui qu'il a fair dans la campagne en a trente fix. Sa conversation étoit amusante : il avoit un fonds tout fait de trois cens foixante-cinq Contes: il possedon d'ailleurs depuis son jeune âge cent dix-huit Apophthegmes tirez des Anciens, qu'il employont dans les occasions brillantes. Il est mort enfin à la soixantième année de son âge. Je me tais, Voyageur; car comment pourois je achever de te dire ce qu'il a fait, & ce qu'il a vû. De Paris le 3. de la Lung

de Gemmadi 2. 1715.

#### LETTRE LXXXVI.

#### USBEK à RHEDI.

## A Venise.

Paris régne la liberté & l'égalité, La A Natffance , la Vertu , le mérite même de la guerre, quelque brillant qu'il foit, ne fauve pas un homme de la foule dans laquelle il est confondu. La jalousie des rangs y est inconnue. On dit que le premier de Paris est celui qui a les meilleurs chevaux à son Caroffe.

Un grand Seigneur est un homme qui voit le Roi, qui parle aux Ministres, qui a des Ancêtres, des dettes & des pensions. S'il peut avec cela cacher sen oisiveté par un air empresse, ou par un feint attachement pour les plaifirs ; il croit être le plus heureux de tous les hommes.

En Perse il n'y a de grands que ceux, à qui le Monarque donne quelque part au Gouvernement. Ici, il y a des gens, qui font grands par leur naissance; mais ils font sans crédit. Les Rois font comme ces ouvriers habiles, qui pour executer leurs ouvrages, se servent toujours des machines les plus fimples.

La faveur est la grande Divinité des François. Le Ministre est le Grand Prêtre, qui lui offre bien des victimes. Ceux qui l'entourent ne sont point habillez de blanc; tantôt Sacrificateurs , & tantôt facrifiés

Tome II.

LETTRES
ils se dévoient eux mêmes à leur Idole ayectout le peuple.

De Paris le 9. de la Lune de Genmads 1. 1715.

# LETTRE LXXXVII.

### · U звек à Іввен.

#### A Smirne.

L E desir de la gloire n'est point different de cet instinct, que toutes les Créatures ont pour leur conservation. Il semble que nous augmentons, nôtre Etre, lorsque rous pouvons le porter dans la mémoire des autres: c'est une nouvelle vie que nous acquerons, & qui nous devient aussi précieuse que celle que nous avons reçtié du Ciel.

Mais comme tous les hommes ne sont pas également attachez à la vie; ilsne sont pas aufit également sensibles à la gloire, Cette noble passion est bien toûjours gravée dans leur cœur: mais l'imágination & I'education la modifient de mille manieres.

Cette difference qui se trouve d'homme à homme, se fait encore plus sentir de peu-

ple à peuple.

On peut poser pour maxime que dans chaque Etat le dest de la gloire croît avec la liberté des Sujers; & diminué avec elles la gloire n'est jamais compagne de la servitude.

Un homme de bon sens me disoit l'autre

PERSANES.

iour: On est en France à bien des égards plus libre qu'en Perse : aussi y aime-t'on plus la gloire. Cette heureuse fantaisie fait faire à un François avec plaisir & avec goût, ce que vôtre Sultan n'obtient de ses Sujets, qu'en leur mettant sans cesse devant les

yeux les suplices & les récompenses.

Auffi parmi nous le Prince est-il jaloux de l'honneur du dernier de ses Sujets. Il v a pour le maintenir des Tribunaux respectables : c'est le tresor sacré de la Nation, & le seul dont le Souverain n'est pas le maîtres parce qu'il ne peut l'être fans choquer fes interets. Ainsi si un Sujet se trouve bleffe dans fon honneur par fon Prince, foit par quelque préference, soit par la moindre marque de mépris, il quitte fur le champfa Cour, fon emploi, fon fervice, & fe retire chez lui.

La difference qu'il v a des troupes Francoifes aux vôtres; c'elt que les unes compofees d'esclaves naturellement lâches, ne surmontent la crainte de la mort, que par celle du châtiment; ce qui produit dans l'ame un nouveau genre de terreur, qui la rend comme stupide; au lieu que les autres se prefentent aux coups avec délice, & banniffent la crainte par une fatisfaction, qui

lui est supérieure.

Mais le Sanctuaire de l'honneur, de la réputation & de la vertu, semble être établi dans les Républiques, & dans les païs où l'on peut prononcer le mot de patrie. A Rome, à Athenes, à Lacedemone, l'honneur payoit seul les services les plus signalez. Une couronne de Chêne ou de Laurier; une statue, un Eloge étoit une récompense immense pour une bataille ga-

gnee, ou une Ville prife.

Là un homme qui avoit fait une belle action, is trouvoit suffisament récompense "par cette action même. Il ne pouvoit voir une de ses compartiores, qu'il ne fentit le plaisit d'être son bienfaiteur : il comptoir le nombre de ses services par celui de ses Citoyens. Tout homme est capable de fatre du bien à un homme: mais c'est ressentium de ses louis de ses contribuer au bonheur d'une Societé entere.

Mais cette noble émulation ne doit-elle point être entieremen de tenne dans le cœut de vos Perfans, chez qui les emplois & les dignitez ne font que des attributs de la fantafie du Souverain ? La réputation & la vertu y font regardées comme imaginaires, de lels en font accompagnées de la faveur du Prince, avec laquelle elles naiffent, & meutent de même. Un homme qui a pour lui l'eftime publique n'eft jamais für de ne pas être deshonoré demain; le voilà aujout'hui General d'Armée, peut-être que le Prince le va faire fon Cuifinier, & qu'il n'aura plus à éferet d'autre Eloge, que celui d'avoir fair un bon ragoût.

A Paris le 15. de la Lune de Gemmadi 2, 1715.

#### LETTRE LXXXVIII.

### USBER au même.

#### A Smirne.

DE cette paffion générale que la Nition Françoise a pour la glotte ; il s'été formé dans l'esprit des particuliers un certain je ne seja quoi ; qu'on apelle point d'honneur : c'est proprement le caractère de chaque prosérion : mais i est pien que que chez les gens de guerres & c'est le poire d'honneur par excèlence. Il me seroit bien difficile de te faire sentir ce que c'est i car nous n'en avons point précisement d'idée. Autresois l'es François, sur tout les No-

bles, ne fuivoient guerres d'autres Loix, que celles de ce point d'honneur : elles régloient tous la conduite de leur vie; & clles étoient fi féveres, qu'on ne pouvoir fans une peine plus cruelle que la mort, je ne dis pas les enfraindre, mais en éluder la

plus petite disposition.

Quand il s'agiffoit de régler les differens, elles ne pré-értivoient gueres qu'une maniere de décifion, qui éroit le duel, qui tran-choit toutes les difficultez. Mais ce qu'il y avoit de mal, c'elt que fouvent le jugement le rendoit entre d'autres patties que celles qui y étoient interreffes.

Pour peu qu'un homme fut connu d'un autre, il faloit qu'il entrât dans la dispute, & qu'il payât de sa personne comme s'il.

avoit été lui. même en colete. Îl le fentoir obijours honoré d'un tel choix, & d'une preférence fi flatteufe: & tel qiù n'auroir pas voulu donner quatre pifoles à un home pour le fauver de la potence, lui & toute la famille; ne faifoit aucune difficultes d'aller risquer pour lui mille fois fo vice.

Cètte manière de décider étoit afez mal imaginée : car de ce qu'un homme étoit plus adroit, ou plus fort qu'un autre; il ne s'ensuivoit pas qu'il eût de meilleures raifons.

Ausi les Rois l'ont-ils défendue sous des peines très severes : mais c'est en vain; l'honneur qui veut toûjours regner, se révolte & il ne recomost point de Loix.

Ains les François sont dans un état bien violent: car les mêmes Loix de l'honneur obligent un honnête homme de se vanger, quand il a été offense; mais d'un autre côté la Justice le punit des plus cruelles peines lors qu'il se vange. Si l'on suit les Loix de l'honneur, on peiri sur un échaifaut: si l'on suit celles de la Justice, on est banni pour jamais de la Societé des hommes: Il n'y a donc que cette cruelle alternative, ou de mourir, ou d'être indigne de vivre.

A Paris le 18. de la Lune de Gemmadi: 2. 1715.

LET-

## LETTRE LXXXIX.

#### Usbek à Rhedi.

## A Venise.

Le Monarque qui a fi long-tems régné En eft plus. \* Il a bien fait parlet des gens pendant fa vie; tout le monde s'est un à fa mort. Ferme & courageux dans ce dernier moment, il a paru ne ceder qu'au destin. Ainsi mourut le grand Cha-Abas, après avoir rempli toute la terre de son nom.

Ne crois pas que ce grand évenement n'ait fait faire id que des réflexions morales. Chacun a penfeà fes affaires & à prendre fes avantages dans ce changement. Le Roi arriere-petir fils du Monarque défint n'ayant que cinq ans , un Prince sononcle a été déclaré Régent du Royaume.

Le feu Roi avoir fair un Teltament, qui bornoir l'autorité du Régent. Ce Prince habile a été au Parlement, & y exposant tous les droits de sanassant et la frit casser la disposition du Monarque, qui voulant fo survive à lui-même, sembloit avoir pretendu régner encore après sa mort.

Les Parlemens ressemblent à ces ruïnes que l'on foule aux pieds : mais qui rapel lent toûjours l'idée de que lque Temple fameux par l'ancienne Religion des Peuples. Ils ne se mêlent gueres plus que de rendre la Justice ;

\* Il mourut le & Septembre 1715.

Jultice; & leur autotité est rosjouts languissante, à moins que quelque conjoncture imprévié ne vienne lui tendre la force & la vie. Ces grands Corps ont suivi le destin des choses humaines: ils ont cedé au tems, qui détruit rout, à la corruption des mœuts, qui a tout abboilti à l'autorité suprème, qui a tout abbattu.

"Mais le Régent, qui a voulu se rendre agréable au peuple, à paru d'abord ref-pecter cette image de la liberté publique: & commes il avoir pensé à relever de tetre. Le Temple & l'Idole : il a voulu qu'on les régardàr comme l'apui de la Monarchie; & le fondement de toute autorité légitime.

A Paris le 4. de la Lune de Rhegeb 1715.

## LETTRE XC.

USBEK à son frere SANTON, au Monastere de Casbin.

JE m'humilie devant 101, sacté Santon, Be je me prosterne ; je regarde les vestirges de tes pieds, comme la prunelle de mesyeux. Ta saintete est si grande, qu'il semble que tu ayes le cœur de nôtre saint Proplete : tes austeritéz étonnent le Ciel même : les Anges t'ont regardé du sommet de la gloire, & on dit : Comment est- il encare sur la terte, puisque son Esprir est avec nous, & vole autour du trône, qui est soutenu par les nuées? Et comment ne c'honorerois-je pas, moi qui ai apris de nos Docteurs, que les Dervis même infideles' ont toùjouts un caractere de Sainete, qui les rend respectables aux vrais Croyans; & que Dieu s'elt chois d'ans tous les coins de la terre des ames plus pures que les autres, qu'il a sepaces du monde impie, afin que leurs mottifications & leurs prieres ferventes, inspendifient sa colete prêce à tomber sur sur les processes de la colete prece à comber sur sur les parties de la colete prece à comber sur sur les passes de la colete prece à comber sur les preces à comber sur les passes de la colete prece à comber sur les passes de la colete prece à comber sur les passes de la colete prece à comber sur les passes de la colete prece à comber sur les passes de la colete prece à comber sur les passes de la colete prece à comber sur les passes de la colete prece à comber sur les passes de la colete prece à comber sur les passes de la colete prece à comber sur les passes de la colete prece à comber sur les passes de la colete prece à comber sur les passes de la colete prece à comber sur les passes de la colete precesse de la colete preces de la colete precesse de la colete

tant de peuples rebelles.

Les Chrétiens disent des merveilles de leurs premiers Santons, qui se refugierent à milliers dans les deserts affreux de la Thebaide, & eurent pour Chefs, Paul, Antoine & Pacome, Si ce qu'ils en disent est vrai, leurs vies sont aussi pleins de prodiges, que celles de nos plus facrez Immaums. Ils paffoient quelquefois dix ans entiersfans voit un feul homme; mais ils habitoient la nuit & le jour avec des Démons : ils étoient sans cesse tourmentez par ces Esprits malins: ils les trouvoient au lit; ils les trouvoient à table, jamais d'azile contr'eux. Si tout ceci est vrai, Santon venérable, il faudroit avouer que personne n'auroit jamais vécu en plus mauvaise Compagnie.

Les Chrétiens sensez regardent toutes ces-Histoires comme une Allégorie bien naturelle, qui nous peur servir à nous faire sentir le malheur de la condition humaine. En vain cherchons- nous dans le Descru métat tranquille: les tentations nous suivent toûjours: nos passions figurées par les Démonsne nous quittent peun encore : ces mon-

nus

41

ftres du cœur; ces illusions de l'esprit; ces vains fantômes de l'erreur & du mensionge, le montrent toujours à nous pour nous seduite; & nous attaquent jusques dans les jeunes & les Cilices; c'elt-à-dire jusques dans nôtre force même.

Pour moi, Santon vénérable, je sçais que l'Envoyé de Dieu a enchaîne Satan, & l'a précipité dans les abîmes : il a putifié la terre autrefois pleine de son empire, & l'a rendue digne du séjour des Anges & des

Prophetes.

A Paris le 9. de la Lune de Chahban 1715.

# LETTRE XCI.

# USBEKARHEDI. A Venife.

TE n'ai jamais oùi parlet du Droit publie du'on n'ait commence par rechercher foigneusement quelle est l'origine des Societez; ce qui nue paroît tidicule. Si les foumes n'en formoient point; s'ils se quietoient, & se fuyoient les uns les aurres; il faudroit en demandet la raison, & chencher pourquoi ils setiennent separez: mais ils naissent tous liez les uns aux autres; un fils est ma uprès de son pere, & il s'y tent; voilà la Societé. & la cause de la Societé. Le Droit public est plus connu en Euro-

pe, qu'en Asie : cependant on peut dire

ont corrompu tous les principes.

Ce Droit, tel qu'il est aujourd'hui, est une Science, qui aprend aux Princes jusqu'à quel point ils peuvent violer la juftice, fans choquer leurs interets. Ouel deffein, Rhedi, de vouloir pour endurcir leur conscience, mettre l'iniquité en système : d'en donner des régles, d'en former des principes & d'en tirer des consequences! La puissance illimitée de nos sublimes

Sultans, qui n'a d'autre règle qu'elle même, ne produit pas plus de monstres que cet Art indigne, qui veut faire plier la luf-

tice, toute inflexible qu'elle est. On diroit, Rhedi, qu'il y 2 deux Juf-

tices toutes differentes : l'une qui régle les affaires des particuliers, qui regne dans le Droit Civil : l'autre qui règle les differens . qui furviennent de peuple à peuple, qui tirannise dans le Droit public : comme si le Droit public n'étoit pas lui-même un Droit Civil; non pas à la vérité d'un païs particulier, mais du monde.

Te t'expliquerai dans une autre Lettre

mes penfees là-deffus.

A Paris le I. de la Lune de Zilhage 1716,

#### LETTRE XCII.

#### USBEK an même.

Les Magistrats doivent rendre la Justice de Citoyen à Citoyen : chaque peuple la doit rendre lui-même de lui à un autre peuple. Dans cette seconde distribution de justice, on ne peut employet d'autres ma-

ximes que dans la premiere.

De neuple à peuple, il est rarement befoin detiers pour juger, parce que les sujets de disputes sont presque toûjours clairs & faciles à terminer. Les interêts de deux Nations sont ordinairement si separez, qu'il ne faut qu'aimer la justice pour la trouver; on ne peut gueres se prévenir dans sa propre cause.

Il n'en est pas de même des disferens, qui arrivent entre particuliers. Comme ils vivent en Societé, leurs interêts sont si mêlez & si confondus: il y en a de tant de sortes disferentes, qu'il est nécessaire qu'un tiets debroùille ce que la cupidité des parties cherche à obseuvir.

Il n'y a que deux sortes de guerres justes : les unes qui se font pour repousser un Ennemi qui attaque : les autres pour secourir

un Allié qui est attaqué.

Il n'y auroit point de justice de faire la guerre pour des querelles particulieres du Prince, à moins que le cas ne fur si grave, qu'il mérit at la mort du Prince, ou du peuple qui l'a commis. Ainsi un Prince ne

peut

peut faire la guerre, parce qu'on lui aura refuse un honneur qui lui est dû, ou parce qu'on aura eu quelque procede peu convenable à l'egard de ses Ambassadeurs , & autres choses pareilles; non plus qu'un particulier ne peut tuer celui qui lui refuse le Pas. La raison en est que comme la déclaration de guerre doit être une acte de Justi . ce, dans laquelle il faut toujours que la peine soit proportionnée à la faute ; il faut voir ficelui à qui on déclare la guerre, mérite la mort. Car faire la guerre à quelqu'un, c'est vouloir le punir de mort.

Dans le Droit public l'acte de Justice le plus severe, c'est la guerre; puisque son but est la destruction de la Societé.

Les represailles sont du second degré. C'est une Loix que les Tribunaux n'ont pu s'empêcher d'observer, de mesurer la peune par le crime.

Un troisième acte de Justice, est de priver un Prince des avantages qu'il peut tirer de nous; proportionnant toujours la peine

à l'offense.

Le quatrieme acte de Tustice, qui doit être le plus fréquent, est la renonciation à l'alliance du peuple, dont on a à se plaindre. Cette peine répond à celle du bannissement établie dans les Tribunaux qui retranche les coupables de la Societe. Ainfr un Prince , à l'alliance duquel nous rénoncons, est retranché par là de notre Societé, & n'est plus un de nos membres.

On ne peut pas faire de plus grand affront à un Prince, que de renoncer à son Tome II.

alliance, ni lui faire de plus grand honneur que de la contracter. Il n'y a ries parmi les hommes, qui leur foir plus glorieux, & même plus utile, que d'en voir d'autres toûjours attentifs à leur confervation.

Mais pour que l'alliance nous lie, il faut qu'elle foir juste: Ains une alliance faite entre deux Nations pour en oprimer une troisseme n'est pas légitime, & on peur

la violer fans crime.

Il n'est pas même de l'honneur & de la dignité du Prince, de s'allier avec un Tyran, On dit qu'un Monarque d'Egypte si avertir le Roi de Samos de la cruauté & de sa tyrannie: & le forma de s'en corriger : comme il ne le fit pas, il lui envoya dire qu'il renonçoit à son amitié, & à son al-liance.

Le Droit de Conquête n'est point un Droit. Une Societé ne peut être fondée que sur la volonte des Associet : si elle est détruite par la Conquête, le peuple redevient libre: il n'y a plus de nouvelle Societé. Se se volume par la conque en veur former, c'est une

tyrannie,

A l'égatd des Traitez de Paix, ils ne sont jamais légitimes, lors qu'ils ordonnent une crésion, ou dédommagement plus considérable que le dommage cause : autrement c'st une pute violence, contre laquelle on peut toûjours revenit : à moins que pour ravoit ce qu'on a perdu, on ne soit obligé de se fervir de moyens si violens ; qu'il en aprice un mai plus grand que le bien que lon en doit retiter.

Voilà,

PERSANES. 47

Voilà, cher Rhedi, ce que j'apelle le Droit public; voilà le Droit des gens, ou plûtôt celui de la raison.

De Paris le 4. de la Lune de Zilhage 1716.

#### LETTRE XCIII.

#### LE PREMIER EUNUQUE à Usbek.

#### A Paris.

IL est arrivé ici beaucoup de semmes jaunes du Royaume de Vispour: j'en at achete une pour ton frere le Gouverneur de Mazenderan, qui m'envoya il y a un mois son commandement sublime & cent Tomans,

Ie me connois en femmes d'autant mieux qu'elles ne me supprennent pas, & qu'en moi les yeux ne sont point troublez par les mouvemens du cœur.

Je n'ai jamais vû de beauté si réguliere & si parfaire : se yeux brillans portent la vie sur son visage, & releve l'éclat d'une couleut qui pouroit esfacer tous les charmes de la Circassie.

 qu'elle étoit destinée à un plus illustre

Je te l'avoue , je fens dans moi-même une joye fectette, quand je penfeaux charmes de cette belle perfonne : il me femble que je la voisentre dans le Serrail de tout ferte : je me plats à prévoir l'étonnement de toutes ces femmes : la douleur impérieure des unes : l'afflétion muette, mais plus douloureufe des unes : l'afflétion muette mais plus douloureufe des uures : la confolation maligne de celles qui n'eperent plus riers, & l'ambition irritée de celles qui esperent encore.

Je vais d'un bout du Royaume à l'autre faire changer tout un Serrail de face: que de passions je vais émouvoir ! Que de

craintes & de peines je prépare.

Cependant dans le trouble du dedans, le déhors ne fera pas moins tranquille: les grandes révolutions feront cachées dans le fond du cœut; les chagrins feront dévorez, & les joyes contenuês: l'obétiffance ne fera pas moins exacte, & les régles moins inflexibles: la douceur toûjours contrainte de paroîtte; fortira du fond même du defespoir.

Nous remarquions que plus nous avons

de femmes sous nos yeux, moins elles nous donnent d'embarras. Une plus grande nécessité de plaire, moins de facilité de s'anir, plus d'exemples de soumission : tout cela leur forme des chaînes: les unes sont sans ceste attentives sur les démarches des autentives sur les démarches des autenties : il semble que de concert avec nous elles travaillent à se rendre plus dépendantes : elles sont presque la moitié de nôtre office , office , office , office , office , office ,

office, & nous ouvrent les yeux quand nous les fermons. Que dis je; elles irritent fans ceffe le Maître contre leurs rivales, & ellesne voyent pas combien elles se trouvent

prés de celles qu'on punit.

Mais tout cela , magnifique Seigneur, tout cela n'eft rien fans la prefence du maiste. Que pouvons nous faire avec ce vain fantôme, d'une autorité qui ne fe communique jamais toute entière? Nous ne reprefentons que foiblement la moltife de toiméme: nous ne pouvons que leur montrer une odieuse sevents. Toi tu temperes la crainte par les esperances ; ples absolu quand tu caresses, que tu ne l'est quand tu menaces.

Reviens-donc, magnifique Seigneur, reviens dans ces lieux porter par tout les marques de ton Empire. Viens adoucir des paffions desepteces: viens ôter tout prétexte de faillir: viens apaifer l'amour qui murmure, & rendre le-devoir même aimable: viens enfin soulager tes fidèles Eunaques d'un fardeau qui s'apesantit chaque; jour.

Du Servail d'Ispahan le 8, de la Lune de Zelhagé 1716,

LET

#### LETTRE XCIV.

#### USBEK à HASSEIN DERVIS de la Montagne de Jaron.

Orieux brille de tant de connoissances;

écoute ce que je te vais dire.

Il y a ici des Philosophes, qui à la vetité n'ont point atteint jusqu'au faite de la sa-geste Orientale: ils n'ont point été ravis-jusqu'au trône lumineux; ils n'ont ni entendu les paroles inestables, dont les concerts des Anges retentissent, is entite les formidables accez d'une fureur divine: mais laisse a cux-mêmes, privez des saintes merveilles, ils suivent dans le silence les traces de la rasson humaine.

Tu ne sçaurois ctoire jusqu'où ce Guide les a conduits. Ils ont débroüillé le Chaos, & ont expliqué par une méchanique simple , l'ordre de l'Architecture Divine. L'auteur de la nature a donné du mouvement à la matiere : il n'en a pas falu davantage pour produire cette prodigieule varieté d'effets, que nous voyons dans

l'Univers.

Que les Légissateurs ordinaires nous proposent des Loix, pour régler les Societez des hommes; des Loix aussi sujettes au changement, que l'esprit de ceux qui les proposent, & des peuples qui les observent ceux-ci ne nous parlent que des Loix generales, immuables, éternelles, qui s'observent

vent fans aucune exception, avec un ordre, une regularité & une promptitude infinie;

dans l'immensité des espaces.

Et que crois - tu, homme Divin, que foient ces Loix ? Tu t'imagine peut-être qu'entrant dans le Conseil de l'Eternel, tu vas être étonné par la sublimité des misteres : tu renonces par avance à comprendre: tu ne te proposes que d'admirer.

Mais tu changeras bien-tôt de pensee : elles n'éblouissent point par un faux respect: leur simplicité les a faites long-tems meconnoître : & ce n'est qu'après bien des réflexions, qu'on en a connu toute la fccon-

dité & toute l'étenduë.

La premiere est, que tout Corps tend à décrire une ligne droite ; à moins qu'il ne rencontre quelque obstacle qui l'en détourne : & la seconde qui n'en est qu'une suite ; c'est que tout Corps qui tourne autour d'un centre, tendàs'en éloigner; parce que plus il en est loin, plus la ligne qu'il décrit, aproche de la ligne droite.

Voilà, sublime Dervis, la clef de la nature. Voilà des principes féconds, dont on tire des consequences à perte de vue, comme je te le ferai voir dans une Lettre

particuliere.

La reconnoissance de cinq ou fix véritez a rendu leur Philosophie pleine de miracles, & leur a fait faire plus de prodiges & de merveilles, que tout ce qu'on nous raconte de nos Saints Prophetes.

Car enfin je suis persuadé qu'il n'y a aucun de nos Docteurs, qui n'eût été embarasse, si on lui est dit de peser dans une

balance tout l'air qui est autour de la terre ; ou de mesurer toute l'eau, qui tombe chaque année sur la surface; & qui n'eût pense plus de quatre fois, avant de dire combien de lieuës le son fait dans une heure; & quel tems un rayon de lumiere employe à venir du Soleil à nous? Combien de toifes il y a d'ici à Saturne ? Quelle est la courbe selon laquelle un Vaisseau doit être taille, pour être le meilleur voilier qu'il soit possible.

Peut-être que si quelqu'homme Divin avoit orné les ouvrages de ces Philosophes de paroles hautes & sublimes; s'il y avoit mêle des figures hardies, & des Allegories mysterieuses; il auroit fait un bel ouvrage. qui n'autoit code qu'au Saint Alcoran.

Cependant s'il te faut dire ce que je pense : je ne m'accommode gueres du stile figuré. Il v a dans nôtre Alcoran un grand. nombre de choses pueriles, qui me paroisfent toujours telles ; quoi qu'elles foient relevées par la force & la vie de l'expression : il semble d'abord que les Livres inspirez ne font que les idées divines rendués en langage humain: au contraire dans nos Livres Saints, on trouve le langage de Dieu & les idées des hommes; comme si par un admirable caprice, Dieu y avoit dicté les paroles, & que l'homme eût fourni les penfees.

Tu diras peut-être, que je parle trop li+ brement de ce qu'il y a de plus faint parmi nous; tu croiras que c'est le fruit de l'indépendance, où l'on vit de 18 ce pais. Non , graces au Ciel. l'esprit n'a pas corrompu le

PERSANES. 33 cœur; & tandis que je vivrai, Hali feramon Prophete.

A Paris le 15. de la Lune de Chahban 1716.

## LETTRE XCV.

## Usbek à Ibben.

A Smirne.

I. n'y a point de païs au monde où la fortune foit fi inconftante que dans cellui ci. Il artive tous les dix ans des révolutions, qui précipitent le riche dans la mifere, & enlevant le pauvre avec des aïles rapides, au comble des richesses. Celui-ci est étondance. Le nouveau riche admire la sgesse de la Providence: le pauvre, l'aveugle fatalité du des fin.

Ceux qui levent les tributs nagent au milieu des trefors: parmi eux il y a peu de Tantales. Ils commencent pourtant ce métier par la derniere mifere : ils sont mépriez comme de la bouë, pendant qu'ils sont pauvres: quand ils sont riches, on les estime affez : aussi ne négligent-ils rien pour acquerir de l'estime.

Ils sont à present dans une situation bien terrible. On vient d'établir une Chambre qu'on apelle de Justice, parce qu'elle va leur ravir tout leur bien. Ils ne peuvent ni détoutner ni cacher leurs effets; car on lessoblige de les déclater au juste sous peiné

de la vie : ainsi on les fait passer par un défilé bien étroit ; je veux dire entre la vie & leur argent. Pour comble de fortune, il ya un Ministre connu par son esprit, qui les honore de ses plaisanteries, & badine sur toutes les déliberations du Confeil. trouve pas tous les jours des Ministres difposez à faire rire le Peuple; & l'on doit feavoir bon gré à celui-ci, de l'avoir entrepris.

Le Corps des Laquais est plus respectable en France qu'ailleurs ; c'est un seminaire de grands Seigneurs; il remplit le vuide des autres Etats. Ceux qui le composent prennent la place des grands malheureux, des Magistrats ruinez, des Gentilhommes tuez dans les fureurs de la guerre : & quand ils ne peuvent pas supléer par eux-mêmes ; ils relevent toutes les grandes Maisons par le moyen de leurs filles, qui font comme une espece de fumier, qui engraisse les terres montagneuses & arides.

le trouve, Ibben, la Providence admirable dans la maniere dont elle a diffribue les richesses : si elle ne les avoit accordées qu'aux gens de bien , on ne les auroit pas affez diftinguées de la vertu, & on n'en auroit plus senti tout le néant. Mais quand on examine qui font les gens, qui en font les glus chargez : à force de mépriser les riches, on vient enfin à méprifer les richesfes.

A Paris le 26. de la Lune de Maharram 1717:

#### LETTRE XCVI.

#### RICA & RHEDL

#### A Venife.

JE trouve les caprices de la mode chez les François étonnans. Ils ont oublié comment ils étorent habillez cer Eté: ils ignorent encore plus comment ils le fetont cer Hiver; mais für tout on ne [cauroit croire; combien il en coûte à un mart, pour mettte fa femme à la mode.

Que me servicoit de te faire une description exacte de leur habiliement & de leura parures? Une Mode nouvelle viendroit dégruite tout mon ouvrage, comme celui de leurs ouvriers; & avant que un n'eusses secu ma Lettre, tout froit changé.

Une femme qui quitte Paris, pour aller paffer fix mois à la Campagne, e ne revient auffi antique, que fi elle, sy étoit oublière trente ans. Le fils méconnoit le portrait de sa mere; tant l'habit avec lequel elle est peinte, lui paroit étrangere; il s'imagine que c'est quelque Amériquaine qui y est reprifentée, ou que le Peintre a voulu exprimer quelqu'une de se fantaisse.

Quelquefois les Coëffures montent infenfiblement, & une révolution les fait descendre tout à coup; il a été un terns que leur hauteur immense mettoit le visage d'une femme au milieu d'elle-même. Dans un autre c'étoit les pieds, qui occupoient

cette

cette place: lestalons faifoient un piedefetal, qui les tenotte n'air. Qui pouroit le croire? Les Architectes ont été fouvent obligez de hauffer, de baiffer, & d'élargit les portes, felon que les patures des femmes exigeoient d'eux ce changement; & les régles de leur Att ont été affervies à ces fantaifies. On voit quelquefois fur un viage une quantité prodigiense de mouches; & elles difparoiffent toutes le lendemain. Autrefois les femmes avoient de la taille, & des dents aujourd'hui il n'en ell pas quection. Dans cette changeante Nation, quoi qu'en Jise le Critique; les filles se trouvent autrement faites que leurs metes.

Il en est des manieres & de la façon de vivre, comme des modes : les François changent de mœurs selon l'âge de leur Roi, Le Monarque pouroit même parvenir à rendre la Nation grave, s'il l'avoit entrepris, Le Prince imprime le caractere de son esprit à la Cour, la Cour à la Ville, la Ville aux Provinces. L'ame du Souverain est un moule, qui donne la forme à toutes les

autres.

A Paris le 8, de la Lune de Saphar 1717.

## LETTRE XCVII.

## RICA au même.

JE te patlois l'autre jour de l'inconftance J prodigieuse des François sur leurs modes. Cependant il est inconcevable à quel point point ils en font entêtez ; c'est la règle avec

laquelle ils jugent de tout ce qui se fait chez les autres Nations: ils y rapellent tout: ce qui est étranger leur paroit toûjours ridicule. Je t'avoue que je ne scaurois gueres ajuster cette fureur pour leurs coûtumes, avec l'inconstance, avec laquelle ils en

changent tous les jours.

Quand je te dis qu'ils méprisent tout ce qui est erranger; je ne te parle que des bagatelles : Car fur les choses importantes , ils semblent s'être méfiez d'eux-mêmes . jusqu'à se dégrader. Ils avoiient de bon cœur que les autres Peuples sont plus sages, pourvû qu'on convienne qu'ils sont mieux vétus. Ils veulent bien s'affujettir aux Loix d'une Nation rivale, pourvû que les Perruquiers François décident en Législateurs fur la forme des perruques etrangeres. Rien ne leur paroît fi beau que de voir le goût de leurs Cuifiniers régner du Septentrion 211 Midi; & les ordonnances de leurs Coeffeuses portées dans toutes les toilettes de l'Eu-

Avec ces nobles avantages, que leur importe que le Bon Sens leur vienne d'ailleurs, & qu'ils ayent pris de leurs voifins tout ce qui concerne le Gouvernement Po-

litique & Civil?

Qui peut penser qu'un Royaume le plus ancien & le plus puiffant de l'Europe, foit gouverné depuis plus de dix fiécles par des Loix, qui ne sont pas faites pour lui ? Si les François avoient été conquis, ceci ne seroit pas difficile à comprendre : Mais ils font les Conquerans.

Tome II. Ils 58

Ils ont abandonné les Loix anciennes, faires par leurs premiers Rois dans les Afémblèes generales de la Nation: & ce qu'il y a de fingulier, c'est que les Loix Romaines qu'ils ont pris à la place, étoient en partie faites, & en partie rédigées par des Empereurs contemporains de leurs Légiflateurs.

Et afin que l'acquifition fut entiere, & que tout le Bon Sens leur vint d'ailleurs, ils ont adopté toutes les Conflitutions des Papes, & en ont fait une nouvelle partie de leur Droit; nouveau gente de fervi.

tude.

Il est vrai que dans les derniers tems on a rédigé par écrit quelques Statuts des Villes & des Provinces; mais ils sont presque tous

pris du Droit Romain.

Cette abondance de Loix adoptées, & pour ainfi dite naturalifées, eft si grande, qu'ello accable également la Juffice, & les Juges. Mais ces volumes de Loix ne sont ien en comparation de cette armée effroyable de Glosfateurs, de Commentateurs, de Compilacturs ; gens aufi foibles par le peu de juftesse de leur esprit, qu'ils sont forts par leur nombre prodictieux.

Ce n'est pas tour. Ces Loix étrangeres ont introduit des formalitez, qui sont la honte de la Raison humaine. Il seroit affez disficile de décider, si la forme s'est renduë plus pernicieuse, lors qu'elle est entrée dans la Jurisprudence, ou iors qu'elle s'est logée dans la Médecine : si elle a fait plus de razeges sous la Robe d'un Jurisconsulte, que sous le large chapeau d'un Medecin; & si

ans

PERSANES.

dans l'une elle a plus ruiné de gens, qu'elle
n'en a tué dans l'autre.

A Paris le 12. de la Lune de Saphar 1717.

#### LETTRE XCVIII.

USBEK A \*\*\*.

N parle toûjours ici de la Constitue tion. J'entrai l'autre jour dans une maifon, où je vis d'abord un gros homme avec un teint vermeil, qui disoit d'une voix forte : J'ai donné mon Mandement : je n'irai point répondre à tout ce que vous dites: mais lifez-le ce Mandement; & vous verrez que j'y ai résolu tous vos doutes. Il m'a fallu bien fuer pour le faire, dit-il', enportant la main sur le front : j'ai eu besoin de toute ma Doctrine, & il m'a fallu lire bien des Auteurs Latins. Je le crois, dit un homme qui se trouva là, car c'est un bel Ouvrage: & je défie ce Jesuite, qui vient si fouvent vous voir d'en faire un meilleur. Et bien lifez-le donc, reprit-il, & vous ferez plus instruit sur ces matieres dans un quare d'heure, que si je vous en avois parle deux heures. Voilà comme il évitoit d'entrer en conversation, & de commettre sa suffisance. Mais comme il se vit presse, il fut oblige de forur de ses retranchemens : & il commenca à dire Theologiquement force sotises, soutenu d'un Dervis, qui les lui rendoit très respectueusement. Quand F 2 deux

deux hommes qui étoient là lui nioient quelque principe; il difoit d'abord; cela eft certain, nous l'avons jugé ainfi, & nous fommes des Juges infaillibles. Et comment lui dis-je pour lors, êtes-vous des Juges infaillibles il Ne voyez-vous pas, reprit-il, que le St. Efprit nous éclaire ? Cela est heureux, lui répondis-je; car de la inaniere dont vous avez parié tout aujourd'hui ; je reconnois que vous avez grand besoin d'être éclairé.

A Paris le 18. de la Lune de Rebiab 1. 1717.

#### LETTRE XCIX.

## Usbek à Ibben.

#### A Smirne.

Les plus puissans Etats de l'Europe sont cecux de l'Empereur, des Rois de France, d'Espagne, & d'Angleterre. L'Italie, & une grande partie de l'Allemagne, sont paragées en un sombre infini de petits Etats, dont les Princes sont, à proprement parler, les Martirs de la Souveaineté. Nos glorieux Sultans ont plus de femmes, que la plûpart de ces Princes n'ont de Sujets. Ceux d'Italie, qui ne sont pas funis, sont plus à plaindre: leurs Etats sont ouverts comme des Caravanscrais, où ils sont obliged les premiers qui viennent: il faut donc qu'ils s'attachent aux grands

Princes, & leur fassent part de leur frayeur,

plûtôt que de leur amitie.

La plûpart des Gouvernemens d'Europe font Monarchiques, ou plûtôt font ainsi appellez : cat je ne scai pas s'il y en a jamais eu vertrablemen de rels : au moins est-il impossible qu'ils ayent sûbsiste long tems: c'est un Etat violent qui d'égener sobjeurs en Despossique: La puissance ne peut jamais être également partagée entre le Peuple, & le Prince: l'équilibre est trop difficile à garder : il faut que le pouvoir diminué d'un côté, pendant qu'il augmente de l'autre: mais l'avantage est ordinairement du côté du Prince, qui stà la tête des Atmées.

Auffi le pouvoir des Rois d'Europe eftil bien grand, & on peut dire qu'ils l'onttel qu'ils le veulent : mais ils ne l'exercent point avec tant d'étenduë, que nos Sultans; premierement, parce qu'ils ne veulent point choquer les mœurs, & la Religion des Peuples, Secondement, parce qu'il n'est pas de leur interêt de le porter si loin.

Rien ne rapproche plus les Princes de la condition de leurs Sujets, que cet immense pouvoir, qu'ils exercent sur eux : rien ne les soumet plus aux revers, & aux caprices de

la fortune.

L'usage où ils sont de faire mourir tous cu's qui leur déplaisent, au moindre figne qu'ils font, renverse la proportion, qui doit être entre les fautes & les pennes, qui est comme l'ame des Etats, & l'harmonie des Empires; & certe proportion scrupuleusement gardée par les Princes Chrétiens,

----

leur donne un avantage infini für nos Sul-

Un Perfan qui par imprudence, ou par malheur s'est artire la disgrace du Prince, est sur commente la moindre faute, ou le moindre caprice le met dans cette necessité. Mais s'il avoit attenté à la vie de fon Souverain i s'il avoit voulu livrer ses places aux Ennemis, il en seront aussi quitte pour perdre la vie : il ne court donc pas plus de rique dans ce dernier cas, que dans le premier.

Auffi dans la moindre difgrace, voyant la mott certaine, & ne voyant rien de pis; il se porte naturellement à troublet l'Etat, a conspirer contre le Souverain, seuse

reffource qui lui reste.

Il n'en est pas de même des Grands d'Europe, à qui la distrace n'ête rien, que la bien veillance & la faveut : ils se retirent de la Cour, & ne songent qu'à poitir d'une vit tranquille, & des avantages de leur naissance. Comme on ne les fait gueres périr que pour le crime de Leze-Majeste; ils craignent d'y tomber par la considération de ce qu'ils ont à perdre, & du peu qu'ils onc à gagner: ce qui sait qu'on voir peu de révoltes & peu de Princes morts d'une mort violente.

Si dans cette autorité illimitée qu'ont nos Princes, ils n'aportoient pas tant de précaution pour mettre leur vie en sûteté; ils ne vivroient pas un jour : & s'ils n'avoient pas à leur folde un nombre innombrable de troupes, pour tyranniser le reste de leurs Sujets, leur Empire ne substitetoit pas un mois.

Il n'y a que quatre ou cinq fiécles qu'un Roi de France prit des Gardes contre l'ufage de ces tems là pour se garantir des affas, qu'un petit Prince d'Asse avoit envoyez pour le fatre périr; jusques-là les Rois avoient vècu tranquilles au milieu de leurs Sujets, comme des Peres au milieu de leurs Enfans.

Bien loin que les Rois de France puiffent de leur propte mouvement ôter la vie à un de leurs Sujets, comme nos Sultans; ils pottent au contraire toülours avec eux la grace de tous les Criminels: il fofft qu'un homme ait été affez heureux pour voir l'augulte vifage de fon Prince, pour qu'il ceffe d'être indigne de vivre. Ces Monarques font comme le Soleil, qui porte par tout la chaleur & la vie.

A Paris le 8. de la Lune de Rebiab 1, 1717.

## LETTRE C.

## U S. B E K au même.

Pour suivre l'idée de ma dernière Lettre, voici à peu près ce que me disoit l'autre jour un Européen assez sense.

Le plus mauvais parti que les Princes d'Afie ayent pù prendre, c'eff de se cacher comme ils sont. Ils veulent se rendre plus respectacles: mais ils sont respecter la Royauté, & non pas à une certain Trône, & non pas à une certaine personne.

Cette

Cette puissance invusble, qui gouverne, est coujours la même pour le Peuple. Quoi-que dux Rois, qu'il ne connoit que donn, se soit avez l'un après l'autre, il ne sent aucune différence: c'est comme s'il avoit été gouverné successivement par des Esprits.

Si le detestable Parricide de nôtre grand Roi Henti IV. avoit porte ce coup fu un Roi des Indes : Maître du Sceau Royal, & d'un tresor immense, qui auroit semble amsse pour luis il auroit pris tranquillement les rênes de l'Empire, sans qu'un seul homme eur pense à reclamer son Roi, sa famille, & se enfans.

On s'étonne de ce qu'il n'y a presque jamais de changement dans le Gouvernement des Princes d'Orient : & d'où vient cela ? se ce n'est de ce qu'il est tyrannique, &

affreux.

Les Changemens ne peuvent être faits que par le Prince, ou par le Peuple: mais là, les Princes n'ont garde d'en faire, parce que dans un fi haut degré de puissance, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir : s'ils changeoient quelque chose, ce ne pourroit êtré

qu'à leur préjudice.

Qtant aux Sujets, fi quelqu'un d'eux forme quelque réfolution, il ne feauroit l'executer fur l'Etat: il fandroit qu'il contrebalançât tout à-coup une puissance doutable, & reujours, unique: le ters lui manque comme les moyens: mais il n'a qu'à aller à la fource de ce pouvoir; & il ne lui faut qu'un bras, & qu'un inffant.

Le meurtrier monte sur le Trône, pen-

dant que le Monarque en descend, tombe,

& va expirer à ses pieds.

Un Mécontent en Europe songe à entretenir quelque intelligence secrete; à se jenter chez les Ennemis à se faist de quelque place; à exciter quelques vains murmures parmi les Sujets. Un Mecontent en Asie va droit au Prince, étonne, frape, renverse; il en efface jusqu'à l'idée, dans un instant l'Esclave & le Maître; dans un instant Ustrateur & l'égitime.

Malherreux le Roi qui n'a qu'une têto: il femble ne rétinir sur elle toute la puissance, que pour indiquer au premier ambitieux l'endroit où il la trouvera toute en-

tiere.

A Paris le 17. de la Lune de Rebiab 2, 1717.

## LETTRE CI.

## Au même.

Tous les Peuples d'Europe ne sont pas ègalement soumis à leurs Princes: par exemple, l'humeur impatiente des Anglois ne laisfe gueres à leur Roi le tems d'apetantie son autorité: la soumission è l'obétifiance sont les vegus, dont ils se piquent le moins. Ils difent là-dessus des choses bien extraordinaires. Selon eux il n'y a qu'un lien qui puisse tatcher les hommes, qui est celui de la gratitude: un mari, une femme, un pere, & un sils, ne sont liez entreux que par l'amour qu'ils se pottent,

ou par les bienfaits qu'il se procurent : & ces motifs divers de reconnoissance : font l'origine de tous les Royaumes, & de tou-

tes les Societez.

Mais fi un Prince bien loin de faire vivre fes Sujets heureux veut les accabler & les détruire: le fondement de l'obéiffance ceffe; rien ne les lie, rien ne les attache à lui; & ils rentrent dans leur liberté naturelle. Ils foutiennent que tout pouvoir sans bornes ne scauroit être légitime, parce qu'il n'a jamais pû avoir d'origine legitime. Car nous ne pouvons pas, difent-ils, donner à un autre plus de pouvoir sur nous, que nous n'en avons nous-mêmes; or nous n'avons pasfur nous-mêmes un pouvoir fans bornes : par exemple, nous ne pouvons pas nous ôter la vie : personne n'a donc, concluent-

ils, fur la terre un tel pouvoir.

Le Crime de Leze - Majeste n'est autre chose, selon eux, que le crime que le plus foible commet contre le plus fort, en lui desobérifant, de quelque maniere qu'il lui désobéiffe. Auffi le peuple d'Angleterre qui se trouva le plus fort contre un de leurs Rois, déclara - t'il que c'est un crime de Leze Majesté à un Prince de faire la guerre à ses Sujets. Ils ont donc grande raison quand ils difent que le Précepte de leur Alcoran , qui ordonne de se soumettre aux Puissances, n'est pas bien difficile à fuivre, puis qu'il leur est impossible de ne le pas observer; d'autant que ce n'est pas au plus vertueux, qu'on les oblige de se soumettre, mais à celui qui est le plus fort.

Les Anglois disent qu'un de leurs Rois,

qui avoit vaincu & pris prifonnier un Prince, qui s'ètoit revolte, & lui difiputoit la Cout ronne; ayant voulu lui reprocher fon infidelité & fa perfidie: Il n'y a qu'un moment, dit le Prince infortuné, qu'il vient d'être décidé lequel de nous deux est le traître.

Un Usurpateur déclare rebelles tous ceux qui n'ont point oprime la Patrie comme lui: & croyant qu'il n'y a pas de Loix là où il ne voit point de Juges; il fait reverer comme des Arrêts du Ciel, les caprices du

hazard, & de la fortune.

A Paris le 20. de la Lune de Rebiab 2. 1717.

# LETTRE CIL

RHEDI & USBEK.

## A Paris.

TU m'as beaucoup parlé dans une de tes Lettres des Sciences & de Arts cultivez en Occident: tu me vas regarder comme un barbare: mais je ne (çais fi l'utilité, que l'on en tire, dédommage les hommes du mauvais ufage que l'on en fait tous les jours.

l'ai oif i dire que la feule invention des bombes avoit ôté la liberté à tous les Peuples d'Europe. Les Princes ne pouvant plus confier la garde des places aux Bourgeois , qui à la premiere bombe fe fetoient rendus , ont eu un prétexte pour entretenir de grose

corps

corps de troupes reglées, avec lesquelles ils ont dans la suite oprimé leurs Sujets.

Tu sçais que depuis l'invention de la poudre, il n'y a plus de place imprenable : c'est-à-dire, Usbek, qu'il n'y a plus d'Azi-le sur la terre contre l'injustice, & la violence.

Je tremble toûjours qu'on ne parvienne à la fin à découvrir quelque fecret qui fournisse une voye plus abregée pour faire périt les hommes, détruire les Peuples & les Nations entieres.

Tu as lû les Historiens; fais-y bien attention, presque toutes les Monarchies n'ont été fondées que fur l'ignorance des Arts, & n'ont été détruites que parce qu'on les atrop cultivez. L'ancien Empire de Perse peur nous en fournir un exemple

domestique.

Il n'y a pas long-tems que je suis en Eu,rope: mais j'ai oùi parler à des gens sensez
des savages de la Chimie; il semble que ce
soit un quatrième seu, qui ruïne les hommes, & les détruit en détail, mais contiquellement; tandis que la guerre, la peste
la famine, les détrustent en gros; mais par

intervalles.

Que nous a fervi l'invention de la Boufolle, & la découverte de tant de Peuples, qu'à nous communiquer leurs maladies, p'lutôr que leurs triches? L'or & l'argent avoient été établis par une convention generale, pour être le prix de toutes les matchandifes, & un gage de leur valeur, par la ration que ces metaux étoient rate & time tiles à tout autre ulage; que nous importoite.

il donc qu'ils devinssent plus communs? Et que pour marquer la valeur d'une denrèe, nous eussions deux ou trois signes au lieu d'un? Celan'en étoit que plus incommode.

Mais d'un autre côté cette invention a été bien pernicieule aux pais qui ont été découverts. Les Natious entieres ont été détruites; & les hommes qui ont échappé à la mort, ont été féduits à une ferviude a rude, que le recit en a fat fremir les Mufulmans.

Heureuse l'ignorance des enfans de Mahomet l'aimable simplicité si cherie de noi tet Saint Prophète, vous me rappellez rotijours la naïveté des anciens tems, & la tranquillité qui régnoit dans le cœur de nos premieres peres!

Premieres Peres

De Venise le 2. de la Lune de Rhamazan 1717.

# LETTRE CIII.

# Usbek à Rhedi.

# A Venise.

Ou tu ne pense pas à ce que tu dis, ou bien tu fais mieux que tu ne pense. Tu as quitté ta Patrie pour l'instruire, & tu méprise toute instruction : tu viens pout te former dans un près, où l'on cultive les beaux Artsi & tu les regardes comme pencieux. Te dirait je suis plus d'accept le l'est properties de la comme le d'accept le l'est properties de la comme le comme le

cord avec toi, que tu ne l'es avec tois même.

As - tu bien refléchi à l'état barbare & malheureux, où nous entraîneroit la pette des Arts? Il n'eft p.s néceffaire de le l'imaginer, on peut le voir. Il y a encore des peuples fur la terre, chèz le fquels un finge paffablement influit pourroit vivre avec honneut : il s'y trouveroit à peu près à la portée des autres habitans : on ne lui trouveroit point l'efprit fingulier, ni le caracter bizarre : il pafferoit rout comme un autre à & feroit diftingué même par fa gentil-leffe.

Tu dis que les fondateurs des Empires ont presque tous ignoré les Arts. Je ne te nie pas que des Peuples barbares n'ayent pû comme des torrens impétueux, se répandre fur la terre, se couvrir de leurs Armées férocs les Royaumes les mieux policez : mais grands y garde', ils ont apris les Arts, ou les ont fait exercer aux Peuples vaincus; sans cela leur puissance auroit passe comme le bruit du tonnerre, & des tempées.

Tu crains, dis u, que l'on n'invente quelque maniere de destruction plus cruel-le que celle qui est en usige. Non, si une si stale invention venoit à se découvrie. celle seroit bien-tôt prohibée par le droit des gens; & le consentement unanime des Nations enseveliroit cette découverte : il n'est point de l'interêt des Princes de faire des Conquêtes par de pareilles voyes : ils cherchent des Sujets, & non pas des terres.

Tu te plains de l'invention de la poudre, & des bombes : tu trouve étrange qu'il n'y ait plus de place imprenable : c'est àdire que tu trouve étrange que les guerres foient aujourd'hui terminées plutôt qu'elles ne l'étoient autrefois.

Tu dois avoir remarqué en lisant les Histoires, que depuis l'invention de la poudre, les batailles sont beaucoup moins sanglantes qu'elles ne l'étoient, parce qu'il n'y

a presque plus de mêlée.

Et quand il se seroit trouvé quelque cas particulier, où un Art auroit été préjudiciable; doit-on pour cela le rejetter? Penfes-tu, Rhedi, que la Religion que nôtre saint Prophete à aportée du Ciel soit pernicieuse, parce qu'elle servira quelque jour à consonne les perfides Chrètiens?

Tu crois que les Arts amoliffent les peuples, & par là font caufe de la chûte des Empires. Tu parle de la ruïre de celui des anciens Perfes, qui fut l'effet de leur moleffe: mais il s'en faut bien que cet exemple décide : puisque les Grecs qui les subjuguerent, cultivoient les Arts avec infiniment

plus de foin qu'eux.

Quand on dit que les Arts rendent les hommes effeminez; on ne patle pas du moins des gens qui s'y apliquent, puis qu'ils ne sont jamais dans l'ossveré, qui de tous les vices est celui qui amolit le plus le

courage.

Il n'est donc question que de ceux qui en joüissent; mais comme dans un païs policé, ceux qui joüissent des commoditez d'un Art, sont obligez d'en cultiver un autre; à moins que de se voir réduits à une pauvreté honteuse; il s'ensuit que l'oissvete & la

G 2 mol-

mollesse font incompatibles avec les Arts, Paris est peut-être la ville du monde la plus fenfuelle, & où l'on rafine le plus fur les plaisirs : mais c'est peut-être celle où l'on mene une vie plus dure, Pour qu'un homme vive delicieusement, il faut que cent autres travaillent sans relâche. Une femme s'est mise dans la tête qu'elle devoit paroître à une affemblée avec une certaine parure : il faut que des ce moment cinquante Artifans ne dorment plus, & n'avent plus le loifir de boire & de manger : elle commande, & elle est obere plus promptement que ne seroit notre Monarque, parce que l'interêt est le plus grand Monarque de la terre.

Cette ardeur pour le travail, cette paffion de s'enrichir paffe de condition en condition, depuis les Artisans jusqu'aux Grands: personne n'aime à être plus pauvre que celui qu'il vient de voir immédiatement au dessous de lui. Vous voyez à Paris un homme qui a dequoi vivre jufqu'au jour du jugement qui travaille sans cesse, & court rifque d'acourcir ses jours, pour amasser, dit-il, dequoi vivre.

Le même esprit gagne la Nation: on n'y voit que travail & qu'industrie : où est donc ce peuple effeminé, dont tu parles

tant ?

Je supose, Rhedi, qu'on ne souffrit dans un Royaume que les Arts qui sont absolument nécessaires à la culture des terres, qui font pourtant en grand nombre; & qu'on en bannit tous ceux qui ne servent qu'à la volupté, ou à la fantaisse : je le soutiens ,

cet Etat seroit le plus miserable qu'il y cût au monde.

Quand les Habitans auroient affez de courage pour se passer de tant de choses qu'ils doivent à leurs befoins, le peuple deperiroit tous les sours: & l'Etat deviendroit fi foible, qu'il n'y auroit si petite Puissance, qui ne fut en état de le conquerir.

Je pourcis entrer ici dans un long detail, & te faire voir que les revenus desparticuliers or fferoient prefque absolument & par confequent ceux du Prince : il n'y auroit presque plus de relation de facultezentre les Citoyens : cette circulation de richeffes, & cette propagation de revenus, qui vient de la dépendance où sont les Arts les uns des autres , cefferoit absolument : chacun ne tireroit du revenu que de sa terre, & n'en tireroit précisement que ce qu'il lui faut, pour ne pas mourir de faim : maiscomme ce n'est pas la centième partie du revenu d'un Royaume, il faudroit que le nombre des Habitans diminuât à proportion, & qu'il n'en restat que la ceutième partie.

Fais bien attention jusqu'où vont les revenus de l'industrie. Un fonds ne produit annuellement à son maître que la vingtiéme partie de sa valeur : mais avec une pistole de couleurs, un Peintre fera un tableau. qui lui en vaudra cinquante. On en peut dire de même des Orfevres, des Ouvriers. en laine, en foye, & de toutes fortes d'Ar-

tifans.

De tout ceci il faut conclure, Rhedi, que pour qu'un Prince soit puissant, il saut

LETTRES

que ses Sujets vivent dans les délices : il faux qu'il travaille à leur procurer toutes fortes de fuperfluitez , avec autant d'attention , que les nécessitez de la vie.

A Paris le 14, de la Lune de Chalval 1717.

### LETTRE CIV.

### RICA à IBBEN.

### A Smirne.

T'Ai vu le jeune Monarque : fa vie est bien précieuse à ses Sujets relle ne l'est pasmoins à toute l'Europe, par les grands troubles que sa mort pouroit produire. Mais les Rois font comme les Dieux; & pendant qu'ils vivent, on doit les croire immortels. Sa physionomie est majestueuse, mais charmante: une belle éducation femble concourir avec un heureux naturel, & promet .deia un grand Prince.

On dit que l'on ne peut jamais connoître le caractère des Rois d'Occident jusqu'à ce qu'ils avent paffe par les deux grandes épreuves de leur Maîtresse & de leur Confesseur : on verra bien tôt l'un & l'autre travailler à se saisir de l'esprit de celui-ci; & il se livrera pour cela de grands combits. Car fous un jeune Prince ces deux Puiffances sont toûjours rivales : mais elles se concilient, & se réunissent sous un vieux. Sous un jeune Prince le Dervis a un rôle biendiffiPERSANES. 75 difficile à foutenir : la force du Roi fait la foiblesse : mais l'autre triomphe également

de sa foiblesse & de sa force.

Lorsque j'arrivai en France, je trouvai le feu Roi absolument gouverne par les femmes : & cependant dans l'âge où il étoit je crois que c'étoit le Monarque de la terre, qui en avoir le moins de besoin. J'entendis un jour une femme qui disoit : il faut que l'on faffe quelque chose pour ce jeune Colonel; fa valeur m'est connue, j'en parlerai au Ministre. Une autre disoit : il cst surprenant que ce jeune Abbe ait été oublié: il faut qu'il soit Evêque : il est homme de naissance, & je pourois répondre de ses mœurs. Il ne faut pas pourtant que tu t'imagines sque celles qui tenoient ces difcours, fuffent des favorites du Prince : elles ne lui avoient peut-être pas parle deux fois en leur vie; chose pourtant très facile à faire chez les Princes Européens. Mais c'est qu'il n'y a personne qui ait quelque emploi à la Cour, dans Paris ou dans les Provinces, qui n'ait une femme; par les mains de laquelle paffent toutes les graces > & quelquefois les injustices qu'il peut faire. Ces femmes ont toutes des relations les unes avec les autres ; & forment une espece de République, dont les membres toûjonrs actifs fe seconrent & se servent mutuellement : c'est comme un nouvel Etat dans l'Etat; & celui qui est à la Cour, à Paris, dans les Provinces, qui voit agir des Miniftres, des Magistrats, des Prelats; s'il ne connoît les femmes qui les gouvernent, est comme celui, qui voit bien une machine qui jout, mais qui n'en connoît point les

refforts.

Crois-tu, Ibben, qu'une femme s'avié d'être la maîtreffe d'un Miniftre pour coucher avec lui! quelle idée l'c'elt pour lui 
presenter cinq ou six placess tous les mazins : 
% la bonté de leur naturel paroit dans l'emppressement qu'elles ontde faire du bien à 
une infinité de gens malheureux, qui leur 
procurent cent mille livres de rente.

On se plaint en Perse de ce que le Royaume est gouverné par deux ou trois semmes : c'est bien pis en France, où les femmes en general gouvernent, & prennent non-seulement en gros, mais même se par-

tagent en détail toute l'autorité.

A Paris le dernier de la Lune de Chalval 1717.

# LETTRE CV.

### USBEK à \*\*\*.

Ly, a une espece de Livres que nous ne paroissent point en Perse, & qui me paroissent ici fort à la mode : ce sont les Journaux. La paresse se sent state en les lisant : on est ravi de pouvoir parcourir trente Volumes en un quart d'heure.

Dans la plüpart des Livres, l'Auteur n'a pas fait les complimens ordinaires, que les Lecteurs font aux abois : il les fait entret à demi morts dans une matiere noyée au milieu d'une mer de paroles, Celui-ci veut s'ins'immottalifet par un in Douze: cclui-là pat un in Quarte: un autre qui a de plus belles inclinations, viíc à l'in-Folie: il faut donc qu'il étende fon fujet à proportion y ce qu'il fatt fans pitré, comptant pour tien la peine du pauvre Lecteur, qui fe tué à réduirece que l'Auteur a pris tant de peine à amplifier.

Je ne sçais \*.\*.\*. quel mérite il y a à faire de pareils Ouvrages : j'en ferois bien autant, si je voulois ruïner ma santé, & un

Libraire.

Le grand tort qu'ont les Journaliftes, c'eft qu'ils ne parlent que des Livres nouveaux comme fi la Veriré étoit iamais nouvelle. Il me femble que jusqu'à ce qu'un homme air là tous les Livres ancients, il n'a aucune raison de leur préferer les nouveaux.

Mais lors qu'ils s'impofent la Loi de ne parlet que des Ouvrages encore tous chauds de la forge; ils s'en impofent une autre, qui est d'être très ennuyeux. Ils n'ont garde de circiquer les Livres, dont ils font les extraits, quelque raison qu'ils en ayent: se en effet quel est l'inomme affre hardis, pour vouloir se faire dix ou douze ennemis tous les mois?

La plüpart des Auteurs reffemblent aux. Poëtes, qui fouffritont une volée de coups de bâton fans se plaindre : mais qui, peu jaloux de leurs épaules, le sont si fort de leurs Ouvrages, qui lan se gauroient soûtenit la moindre Critique : il faut donc bien se dout ne de garde de les attaquer par un endroit fi sensible : & les Journalistes le sçavent bien s' bien s'

98

bien: ils font donc tout le contraire: ils commencent par loiter la mattere qui eff traitée; premiere fadeur: de là ils paffent aux loitanges de l'Auteur: loitanges forcées: car ils ont affaire à des gens qui font encore en haleine, tout prêts à se faire faire raifon, & à foudroyer à coups de plume un téméraire Journaliste.

De Paris le 5. de la Lune de Zilcade 1718.

# LETTRE CVI.

## RICA \*\*\*\*.

Université de Paris est la fille aînée des Rois de France, & très aînée : car elle a plus de neuf cens ans : aussi rêve · t'elle

quelquefois.

On m'a conte qu'elle est il y a quelque tems un grand démêlé avec quelques Docteurs à l'occasion de la lettre \* 20, qu'elle vouloit que l'on prononçat comme un K. La difpute s'echauffa ffort, que quelques uns furent déposillez de leurs biens : il falluque le Parlement terminat le différent; & il accorda petmission par un Arrêt folemnel à tous les Sujets du Roi de France de prononcer certe lettre à l'eur fantaifie. Il faisoit beau voir les deux Corps de l'Europeles plus respectables, occupez à décider du fort d'une lettre de l'Alphabet.

\* Il veut parler de la querelle de Ramus,

Il femble , mon cher \*. \*. \*. que les têtes des plus grands hommes s'étreciffent lors qu'elles sont affemblees : & que là où il y a plus de sages, il y ait aussi moins de sagesse. Les grands Corps s'attachent toujours fi fort aux minuties , aux ; formalitez , aux vains usages, que l'effentiel ne va jamais qu'après. J'ai oùi dire qu'un Roi d'Arragon \* avant affemble les Etats d'Arragon . & deCatalogne, les premieres seances s'employerent à décider en quelle Langue les délibérations seroient conçues : la Dispute étoit vive, & les Etats fe seroient rompus mille fois, si l'on n'avoit imaginé un expédient, qui étoit, que la demande seroit faite en langage Catalan, & la réponse en Arragonois.

\* C'étoit en 1610.

De Paris le 15 de la Lune de Zilhagé 1718.

# LETTRE CVII.

RICA à \* \* \*.

Le Rôle d'une jolie femme est beaucoup plus grave que l'on ne pensé : il n'y a rien de plus ferieux que ce qui se parse le matinà sa tolette, au milieu de ses domestiques; un General d'Atmée n'employe pas plus d'attention à placer sa droite, ou son corps de réserve, qu'elle en met à porter ame mouche qui peut manquer; mais dont este espete, ou prévojt le succès.

Quel-

Quelle gêne d'esprit! Quelle attention pour concilier sans cesse les interêts de deux tivaux, pour paroître neutre à tous les deux, pendant qu'elle cst livrée à l'un & à l'autre, & se trendre médiatrice sur tous les sujets de plainte qu'elle leur donne!

Quelle occupation pour faire venir parties de plaifit fur parties, les faire fucceder & renaître fans ceffe, & prévenir tous les accidens, qui pouroient les rompre!

Avec tout cela la plus grande peine n'est pas de se divertir, c'est de le parostre : ennuyez les rant que vous voudrez, elles vous le pardonneront, pourvû que l'on puisse croire qu'elles se sont bien réjodies.

Je fus il y a quelques jours d'un souper, que des femmes firent à la Campagne. Dans le chemin elles disoient sans cesse : au moins il faudaa bien rire, & bien nous diverur.

Nous nous trouvâmes afiza maljafortis; & par confequent affez fetieux. Il faut avoiter, dit une de ces femmes, que nous nous divertifions bien i il n'y a pas aujourdhui dans Paris une partie fig 3ye que la nôtre. Comme l'ennui me gagnoit, une femme me fecotia, & me dit i Eh bien, ne fommes-nous pas de bonne humeur? Oli il it répondis-je en baillant; je crois que je crevetai à force de rite. Cependant la trif-effe triomphoit toijours des réflexions; & quant à moi, je me fentis conduit de baillement en baillement dans un fommeil létargique, qui finit tous mes plaifits.

A Paris le 11. de la Lune de Mahairam 1718.

LET-

### LETTRE CVIII.

### RHEDI à USBEK.

### A Paris.

DEndant le sejour que je fais en Europe. I je lis les Historiens anciens & modernes: je compare tous les tems: j'ai du plaifir à les voir paffer, pour ainfi dire, devant moi, & j'arrête fur tout monesprit à ces grands changemens, qui ont rendu les âges fi differens des âges, & la terre fi peu femblable à elle-même.

Tu n'as peut-être pas fait attention à une chose qui cause tous les jours ma surprise. Comment le monde est-il si peu peuplé en comparaison de ce qu'il étoit autrefois? Comment la nature a-t'elle pû perdre cette prodigieuse fecondité des premiers tems. Seroit-elle déja dans sa vieillesse & tomberoit-elle de langueur?

l'ai resté plus d'un an en Italie, où je n'ai vû que les débris de cette ancienne Italie si fameuse autrefois. Ouoique tout le monde habite les Villes, elles sont entierement desertes & dépeuplées : il semble qu'elles ne subfiftent encore, que pour marquer le lieu, où étoient ces Citez puissantes, dont -

l'Histoire a tant parlé.

Il y a des gens qui prétendeut que la seule Ville de Rome contenoit autrefois plus de Peuple, que le plus grand Royaume de l'Europe n'en a aujourc'hui : il y a eu tel Tome II.

Citoyen Romain, qui avoit dix, & même vingt mille esclaves, sans compter ceux qui travailloient dans les maifons de campagne : & comme on y comptoit quatre ou cinq cens mille Citoyens, on ne peut fixer le nombre de ses habitans, sans que l'imagination ne se révolte.

Il y avoit autrefois dans la Sicile de puisfans Royaumes, & des Peuples nombreux, qui en ont disparu depuis : cette Isle n'a plus rien de confiderable, que ses Volcans.

La Grece est si deserte, qu'elle ne contient pas la centième partie de ses anciens

Habitans.

L'Espagne autrefois si remplie, ne fait voir aujourd'hui que des campagnes inhabitées: & la France n'est rien en comparaifon de cette ancienne Gaule, dont parle

Céfar.

Les Pays du Nord sont fort dégarnis; & il s'en faut bien que les Peuples y foient comme autrefois obligez de se partager, & d'envoyer dehors' comme des effains, des Colonies, & des Nations entieres, chetcher de nouvelles demeures. La Pologne, & la Turquie en Europe,

n'ont presque plus de peuples.

On ne scauroit trouver dans l'Amerique la deux centième partie des hommes, qui v formoient autrefois de fi grands Empires.

L'Afie n'est gueres en meilleur état. Cette Afic Mineure, qui contenoit tant de puissantes Monarchies, & un nombre si prodigieux de grandes Villes, n'en a plus que deux ou trois. Quant à la grande Afic; celle qui est soumise au Ture, n'est pas plus pleine: & pour celle qui est sous la domination de nos Rois, si on la compare à l'est florissant eu elle étoit autresois, on verra qu'elle n'a qu'une très petite partie des Habitans, qui y évoient sans nombre du tems de Xerxes & des Darius.

Quant aux petits Etats, qui sont autout de ces grands Empires; ils sont réellement de clerts: rels sont les Royaumes d'Irimette, de Circassie, & de Guriel. Tous ces Princes avec de vastes Etats, comptent à peine cinquante mille Sujets.

L'Egypte n'a pas moins manqué, que

les autres pais.

Enfin je parcours la terre, & je n'y trouve que délabrement : je crois la voir fottir des ravages de la peste & de la famine.

L'Afrique a toùjours été fi inconnuë, y qu'on ne peut en parler fi précifement, que des autres parties du Monde: mais à ne faire attention qu'aux Côtes de la Meditertanée, connués de tout tems so ny voir qu'elle a extrêmement déchû de ce qu'elle toit, lors qu'elle étoit Province Romaine. Aujourd'hui fes Princes sont fi foibles, que ce sont les plus petites puissances du Monde.

Après un calcul aufi exact qu'il peut l'étre dans ces fortes de chofes, j'ai trouvé qu'il y a è peine fur la terre la cinquantième partie des hommes qui y étoient du tems de Cefar. Ce qu'il y a d'étonnair, c'eft qu'elle se dépeuple rous les jours: & si cela continué dans dix siècles, elle ne sera qu'un desert.

Voilà, mon cher Usbek, la plus terri-H 2 ble

### 84 LETTRES

ble Catastrophe qui soit jamais arrivée dans le monde : mais à peine s'en est on apperçu, parce qu'elle est arrivée insensiblement : & dans le cours d'un grand nombre de fiècles: ce qui marque un vice intérieur , un venin fectre & cache ; une maladie de langueur, qui afflige la nature humaine.

A Venise le 10. de la Lune de Rhegeb 1718.

# LETTRE CIX. USBEK & RHEDL

# A Venise.

L E monde, moncher Rhedi, n'est point le sont pas : les Astronmes sont des témoins oculaires de tous les changemens, qui sont les effets bien naturels du mouvement universel de la matière.

La terre est soumise comme les autres planettes aux mêmes Loix des mouvemens elle souffre au dedans d'elle un combat perpetuel de ses principes: la Met & le Contient semblent être dans une guerre èternelles; chaque instant produit de nouvelles combinations.

Les hommes dans une démeure fi sujette aux changemens, sont dans un état aussi incertain cent mille causes peuvent agir, dont la plus petite peur les détruire; & à plus forte raison augmenter ou diminuer leur nombre.

Je ne te parlerai pas de ces Catassopher particulieres, si communes chez les Histotiens, qui ont détruit des Villes & des

Royaumes entiers: il y en a de generales, qui ont mis bien des fois le genre humain

à deux doigts de sa perte.

Les Histoires sont pleines de cespestesuniverselles, qui ont sont à tour désolè l'Univers. Elles parlent d'une entr'auttes, qui fut si violente, qu'elle brûla jusqu'à la racine des plantes, & se sit sent dans tout le monde connu, jusqu'à l'Empire du Catayaun degréde plus de corruption autroit peutêtte dans un seul jour détruit toute la nature humaine.

Il n'y a pas deux fiécles que la plus honteufe de toutes les maladies se fit sentir en Europe, en Afie & en Afrique: elle sit dans très peu de tems des effets prodigieux; c'etoit fait des hommes, si elle avoit continué ses progrès avec la même suite. Accablez de maux dès leur naissance, incapables de soutenir le poids des charges de la Societé,

ils auroient peri miserablement.

Qu'auroit-ce été file venin eût été un peu plus exalté 2 Et il le froit devenu fans doute, fi l'on n'avoit été affez heureux pour trouver un remede auffi puiffant, que celui qu'on a découvert. Peut-être que cette maladie attaquant les parties de la génération, auroit attaqué la génération même.

Mais pourquoi parler de la destruction, qui auroit pû arriver au Genre Humain? N'est-elle pas arrivee en effet, & le Déluge ne le réduisit-il pas à une seule famille? Coux qui connoissent la nature, & qui

Qn

ont de Dieu une idde raifonnable, peuvents ils comprendre que la matiete, & les chofes crèées n'ayent que fix mille ans? Que Dieu ait différé pendant toute l'Eternité les Ouvrages, & n'ait ufé que d'hiet de la puissance Crèatrice? Seroit-ce parce qu'il ne l'autoit pas più, ou parce qu'il ne l'autoit pas più, ou parce qu'il ne l'autoit pas voulu? Mais s'il ne l'a pas pù dans untens, il ne l'a pas pù dans l'autrei c'eft donc parce qu'il ne l'a pas voulu: mais comme il n'y a point de fuccession dans Dieu; si l'autome qu'il ait voulu quelque chose une fois, il l'a voulu roiljours, & des le commencement.

Il ne faut donc pas compter les années du monde : le nombre des grains de fable de la Mer ne leur est pas plus comparable

qu'on instant.

Cependant tous les Historiens nous parlent d'un premier pere : ils nous sont voir la nature humaine naissante. N'est-il pas naturel de penser, qu'Adam sur sauvé d'un malheur commun, comme Noé le fut du Deluge; & que ces grands evenemens ont été frequens sur la terre, depuis la création du Monde.

J'ai été bien aife de te donner ces idées générales, avant de répondre plus particulierement à la Lettre fur la diminution des Peuples arrivée depuis dix-épt à dix. huit fécles ; le te frait voir dans une Lettre fuivante, qu'indépendamment des causes phyfiques, il y en a de morales qui ont produit cet effet.

A Paris le 8, de la Lune de Chahban 1718,

LET-

### LETTRE

### Usbek au même.

TU cherches la raison pourquoi la terre L est moins peuplée qu'elle ne l'étoit autrefois : & si tu y fais bien attention, tu verras que la grande difference vient de cel-

le qui est arrivée dans les mœurs.

Depuis que la Religion Chrétienne & la Mahometane ont partagé le Monde Romain, les choses sont bien changées : il s'en faut bien que ces deux Religions soient aussi favorables à la propagation de l'espece, que celle de ces Maîtres de l'Univers.

Dans cette derniere, la Polygamie étoit defendue ; & en cela elle avoit un tres grand avantage fur la Religion Mahometane: le divorce y étoit permis; ce qui lui en donnoit un autre, non moins confidéra-

ble sur la Chrétienne.

Je ne trouve rien de si contradictoire, que cette pluralité de femmes permises par le faint Alcoran, & l'ordre de les fatisfaire ordonné par le même Livre. Voyez vosfemmes, dit le Prophete, parce que vous leur êtes nécessaire comme leurs vétemens, & qu'elles vous sont nécessaires comme vos vétemens. Voilà un Précepte qui rend la vie d'un véritable Musulman bien laborieufe. Celui qui a les quatre femmes établics par la Loi, & seulement autant de Concubines & d'esclaves, ne doit-il pas être accablé de tant de vétemens ?.

Vos

Vos femmes sont vos labourages, die encore le Prophête : approchez-vous donc de vos labourages, faites du bien pour vos ames. & vous le trouverez un jour.

le regarde un bon Musulman comme un Athlete, destiné à combattre sans relâche; mais qui bien tôt foible & accablê de ses premieres fatigues, languit dans le champ même de la Victoire, & se trouve, pour ainfi dire, enseveli sous ses propres

triemphes.

La Nature agit toûjours avec lenteur, & pour ainfi dire avec épargne : ses opérations ne font jamais violentes : jusques dans ses productions elle veut de la temperance : elle ne va jamais qu'avec règle & mesure : fi on la précipite, elle tombe bien-tôt dans la langueur : elle employe toute la force, qui lui reste à se conserver, perdant absolument sa vertu productrice, & sa puissance generative.

C'est dans cet état de défaillance, que nous met toujours ce grand nombre de femmes, plus propres à nous épuiler qu'à nous fatisfaire : il est très ordinaire parmi nous de voir un homme dans un Serail proadigieux, avec un trés petit nombre d'enfans : ces enfans mêmes sont la plupart du tems foibles & mal fains, & se sentent de

la langueur de leur Pere.

Ce n'est pas tout : ces femmes obligées à une continence forcée, ont besoin d'avoir des gens pour les garder, qui ne peuvent être que des Eunuques : la Religion , la jalousie & la raison même, ne permettent pas d'en laisser approcher d'autres : ces gar-

diens doivent être en grand nombre ; foit afin de maintenir la tranquillité au dédans parmi les guerres que ces femmes le font lans ceffe; foit enfin pour empêcher les entreprises du dehors. Ainsi un homme qui a dix femmes ou concubines, n'a pas troy d'autant d'Eunuques pour les gardet. Mais quelle petre pour la Societé que ce grand nombre d'hommes morts des leur naissance! Quelle dépopulation ne doit-il pas s'enfoivre!

Les filles Eclaves, qui font dans le Serrail pour fevir avec les Eunuques; ce grandnombre de femmes y vieilliffent preque tofijours dans une affligeante Virginité; e elles ne peuvent pas fe marier pendant qu'elles y reftent ; & leurs maîtreffes une fois accoûtumées à elles, ne s'en défont prefe

que jamais.

Voilà comme un seul homme occupe lui seul tant de sujets de l'un & de l'autre Sexe, à ses plaisirs, les fait mourir pour l'Etat, & les rend inutiles à la propagation de

l'espece.

Conffantinople & Ifpahan font les Capitales de deux plus grands Empires du Monde: c'eft là que tout doit abourir & que les Peuples atrirez de mille manieres, fe rendent de toutes parts. Cependant elles périfient d'elles-mêmes: & elles feroient bien-tôt détruites, fifes Souverains n'y fai-foient venir prefqu'à chaque fiècle des Nations entieres pour les repeuplet. Jépuiferai ce fujet dans une autre Lettre. A paris le 13, de la Lung.

de Chahban 1718,

LET-

### LETTRE CXI.

### USBER au même.

Es Romains n'avoient pas moins d'Efclaves que nous ; ils en avoient même plus, mais ils en faisoient un meilleur -

nfage.

Bien loin d'empêcher par des voyes for cées la multiplication de ces Esclaves ; ils la favorisoient au contraire de tout leur pouvoir : ils les affocioient le plus qu'ils pouvoient par des especes de mariages : par ce moyen ils remplissoient leurs maisons de domestiques de tous les Sexes, de tous les âges : & l'Etat d'un Peuple innombrable.

Ces enfans qui faisoient à la longue la richesse d'un Maître, naissoient sans nombre autour de lui : il étoit seul charge de leur nourriture & de leur éducation : les Peres libres de ce fardeau, suivoient uniquement le penchant de la nature, & multiplioient sans craindre une trop nombreuse familie.

le t'ar dit que parmi nous, tous les efelaves sont occupez à garder nos femmes, & à rien de plus ; qu'ils sont à l'égard de l'Etat dans une perpetuelle létargie; de maniere qu'il faut restraindre à quelques hommes libres, à quelques Chefs de famille la culture des Arts & des terres, lesquels même s'y donnent le moins qu'ils peuvent.

Il n'en étoit pas de même chez les Romains : la République se servoit avec un avan-s

91

avantage infini de ce peuple! d'esclaves. Chacun d'eux avoit son pecule qu'il possedoit aux conditions que son maître lui imposoit: avec ce pecule il travailloit, & se tournoit du côté où le portoit son industrie. Celui-ci faisoit la Banque; celui-là se donnost au Commerce de la Mer ; l'un vendoit des marchandises en détail; l'autre s'appliquoit à quelque Art mécanique, ou bien affermoit & faifoit valoir des terres : mais il n'y en avoit aucun qui ne s'attachât de tout son pouvoir à faire profiter ce pecule, qui lui procuroit en même-tems l'aisance dans la servitude presente ; & l'esperance d'une liberté future : cela faisoit un Peuple laborieux, animoit les Arts & l'industrie.

Ces esclaves devenus tiches par leuts soins & leur travail, se faisoient affranchit & devenoient Citoyens. La République se réparoit sans cesse; & recevoit dans son sein de nouvelles familles, à mesure que les

anciennes fe détruisoient.

J'aurai peut-èire dans mes Lettres fuivantesoccasion de te prouver, que plus il y a d'hommes dans un Etat, plus le Commerce y steurit : je prouverai austi facilement, que plus le Commerce y steurit, plus le nombre des hommes y augmente: ces deux choses s'entr'aident, & se favorifent noess'fairement.

Si cela ell, combien ce nombre prodigieux d'Efelaves roûjours laborieux devoir-il s'accroître & s'augmeurer è L'indulfrie, & l'abondance les faifoit naître; & eux de leur côte faifoient naître l'abondance & l'induftite.

A Paris le 16 de la Lune de Chabban 1718.

# LETTRE CXII.

### USBEK au même.

Ous avons jusqu'ici parlé des païs Mahometans, & cherche la raifon pourquoi ils étoient moins peuplez que ceux qui étoient foumis à la domination des Romains: examinons à present ce qui a produit cet effet chez les Chrétiens.

Le divorce étoit permis dans la Religion Payenne, & il fut défendu aux Chrétiens. Ce changement, qui parut d'abord de si petite consequence, eut insensiblement des suites terribles , & telles qu'on peut

à peine les croire.

On ôta non-seulement toute la douceur du mariage, mais aussi l'on donna atteinte à sa fin : en voulant refferrer ses nœuds, on les relâcha : & au lieu d'unir les cœurs . comme on le prétendoit, on les separa pour

jamais.

Dans une action fi libre, & où le cœur doit avoir tant de part, on mit la gêne, la nécessité & la fatalité du destin même. On compta pour rien les dégoûts, les caprices. & l'infociabilité des humeurs : on voulut fixer le cœur ; c'est-à-dire , ce qu'il y a de plus variable, & de plus inconstant dans la nature; on attacha fans retour, & fans esperance des gens accablez l'un de l'autre, & presque tonjours mal affortis : & l'on fit comme ces Tyrans qui faisoient lier des hommes vivans à des corps morts. Rien

Rienne contribuoir plus à l'attachement mutuel, que la faculté du divorce : un mari & une femme étoient portez à suporter partiemment les peines dométiques, s'eachier qu'ils étoient maîtres de les faire finiri & ils gardoient souvent ce pouvoir en main toute leur vie sans en user; par cette seule considération, qu'ils étoient libres de le faire.

Il n'en est pas de même des Chrétiens, que leurs peines presentes desesperent pour l'avenir : ils ne voyent dans les desagrémens du mariage que leur durée, & pour ainsi dire, leur éternité; de là viennent les dégoûts, les discordes, les mépris; & c'est autant de perdu pour la posterité. A peine a t-on trois ans de mariage, qu'on en néglige l'effentiel : on passe ensemble trente ans de froideur : il se forme des separations intestines auffi fortes, & peut-être plus pernicieuses que si elles étoient publiques : chacun vit & reste de son côté; & tout cela au préjudice des races futures. Bientôt un homme dégouté d'une femme éternelle, se livrera aux filles de joye; commerce honteux & si contraire à la Societé; lequel sans remplir l'objet du mariage, n'en represente tout au plus que les plaisirs.

Si de deux personnes ainsi lièes, il y en a une qui nel pas propre au dessein de la nature, & à la propagation de l'espece, soit par son temperament, soit par son âge, elle ensevelit l'autre avec elle, & la rend au ssi inutile qu'elle l'est elle-même.

Il ne faut donc pas s'étonner si l'on voit chez les Chrétiens tant de matiages feur-Tome II. our un fi petit nombre de Citoyens: le divorce est aboli: les matiages mal affortis ne se racommodent plus: les femmes ne passent plus comme chez les Romains successivement dans les mains de plusieurs maris, qui en trionent dans le chemin le meilleur parti qu'il étoit possible.

Poie le dite, si dans une République comme Lacedemone, où les Citoyens étoient sans ceffe géuez par des Loix singulières & subtries, & dans laquelle il n'y avort qu'une famille, qui étoit la Republique, il avoit été établique les maits changeassent defemmes tous lesans, il en seroit

ne un peuple innombrable.

Il cft aftez difficile de faire bien comprendre la raison qui a porté les Chrétiens à abolir le divorce. Le mariage chez toutes les Nations du monde; est un contrat susceptible de toutes les Conventions, & on n'en a dû bannt que celles, qui auroien un en en affolbil l'objet: mais les Chrétiens ne le regardent pas dans ce point de vûë; auffi ont- ils bien de la peine à direc eq que c'est : lis ne le-font pas confister dans le plaist des sens : au contraire, comme je te-l'ai déja dir, il semble qu'ils veulent l'en bannir autant qu'ils peuvent : mais c'est une image; une figure, & quelque chot de misterieux que je ne comprens point.

A Paris le 19. de la Lune de Chabban 1718.

### LETTRE CXIII.

### USBEK au même.

A prohibition du divorce n'est, pas la feule cause de la dépopulation des pars Chrétiens : le grand nombre d'Eunuques , qu'ils ont parmi eux n'en est pas une moins confidérable.

Je parle des Prêtres & des Dervis de l'un & de l'autre fexe, qui se voiient à une continence éternelle : c'est chez les Chrétiens la vertu par excélence; en quoi je ne lescomprens pas , ne sçachant ce que c'est qu'une vertu , dont il ne réfulte rien.

le trouve que leurs Docteurs se contredifent manifeltement, quand ils difent que le Mariage est saint, & que le Celibat qui lui est opose, l'est encore davantage : sans compter qu'en fait de preceptes , & de Dogmes fondamentaux, le bien est tou-

iours le mieux.

Le nombre de ces gens faisant profession de Celibat, est prodigieux : les peres y condamnoient autrefois les enfans des le berceau : aujourd'hui ils se voiient eux-mêmes dés l'âge de quatorze ans : ce qui revient à

peu pres à la même chose.

Ce métier de Continence a anéanti plus d'hommes que les pestes & les guerres les plus sanglantes n'ont jamais fait. On voit dans chaque Maison Religieuse une famille éternelle, où il ne naît personne, & qui s'entretient aux dépens de toutes les autres :

ces maifons font toujours ouvertes comme autant de gouffres, où s'ensevelissent les races futures.

Cette politique est bien differente de celle des Romains, qui établissoient des Loix pénales contre ceux qui se refusoient aux Loix du mariage, & vouloient jouir d'une liberté fi contraire à l'utilité publique.

Je ne te parle ici que des pais Catholiques. Dans la Religion Protestante tout le monde est en droit de faire des enfans :elle ne souffre ni Prêtres ni Dervis : & si dans l'établissement de cette Religion, qui ramenot tout aux premiers tems, ses fondateurs n'avoient eté accusez sans cesse d'intempérance, il ne faut pas douter qu'après avoir rendu la pratique du mariage universelle. ils n'en cuffent eucore adouci le joug, & achevé d'ôter toute la barrière, qui sebare en ce point le Nazaréen & Mahomet.

Mais quoi qu'il en soit ; il est certain que la Religion donne aux Protestans un avan-

tage infini fur les Catholiques.

J'ose le dire, dans l'état present où est l'Europe: il n'est pas possible que la Religion Catholique y subsiste cinq cens ans.

Avant l'abaissement de la puissance d'Espagne, les Catholiques étoient beaucoup plus forts que les Protestans : ces derniers font peu à peu parvenus à un équilibre ; & aujourd'hui la balance commence à l'emporter de leur côté : cette superiorité augmentera tous les jours ; les Protestans deviendront plus riches & plus puissants; & les Catholiques plus foibles.

Les pais Protestans doivent être, &c font

97

font reellement plus peuplez que les Catholiques; d'où il fuit premierement, que les tributs y font plus con fidérables, parce qu'ils augmentent à proportion de ceux qui

les payent.

Secondement, que les terres y sont mieux cultivées. Enfin que le Commerce y fleurit davantage, parce qu'il y a plus de gens qui ont une fortune à faire, & qu'avec plus de besoins, on y a plus de ressour les remplir. Quand il n'y a que el mombre de gens suffisan pour la culture des terres, il faut que le Commerce périsse: 8 tors qu'il n'y a que celu qui est nécessire pour entretenir le Commerce; il f.ut que la culture des terres manque, c'est à dire, il saut que tous les deux rombenten mêmetems; parce que l'on ne s'attache jamais à l'un, que ce ne soit aux dèpens de l'autre.

Qu'ant aux Pays Catholiques non feulement la culture des tertes y ett abandonnée : mais même l'industrie y est pernicieuse : elle ac consiste qu'à apprendre cinq ou sir mots d'une Langue morte : dés qu'un homnne a cette provision par devers lui : il ne doit plus s'embarasser de sa fortune : il trouve dans le Clostre une vie tranquille, qui dans le monde lui autoit coûté des sueurs,

& des peines.

Ce n'est pas tout, les Dervis ont en leurs mains presque toutes les richesses de l'Etat: c'est une Societé de gens avares, qui pirennent toûjours, & ne rendent jamais: ils accumulent sans cest des revenus, pour acquerir des capitaux: tant de richesses tombent, pour ainsi dire, en paralyse; I 3 plus

3 LETTRES

plus de circulation, plus de Commerce, plus d'Arts, plus de Manufactures.

Il n'y a point de Prince Protestant, qui ne leve sur se Peuples di moppius d'impôts, que le Pape n'en leve sur ses Sujets: écpendant ces demiers son miserables, pendant que les autres vivent dans l'opulence: le Commerce ranime tout chez les mis , & le Monachisme potte la mort par

tout chez les autres.

A Paris le 26. de la Lune
de Chahban 1718.

### LETTRE CXIV.

## USBEK au même.

Nous n'avons plus rien à dire de l'Affer x de l'Europe: paffons à l'Affrique, o me peut gueres parler que de ses Côtes, parce qu'on n'en connoît pas l'interieur.

Celles de Barbarie, où la Religion Mahometane est établie, ne font plus si peuplices qu'elles étoient du tems des Romains, par les raisons que nous avons deja dites, Quant aux côtes de Guinée, elle doivent être furieusement dégarnies depuis deux cens ans, que les petits Rois, ou Chefdes Villages vendent leurs Sujets aux Princes d'Europe, pour les porter dans leurs Colonies en Amerique.

Ce qu'il y a de fingulier, c'est que cette Amerique, qui reçoit tout les ans tant de mouveaux Habitans; est elle-même deserte, & ne profite point des pertes continuelles de l'Afrique. Ces Eclaves qu'on transporte dans un autre Climat, y periffent à milliers; & les travaux des Mines, où l'on occupe ans ceffe & les naturels du Pays, & les étrangers; les exhalaisons malienes, qui en fortent; le vif argent, dont il faut faire un continuel usage, les détruisent sans reflource.

Il 'n'y a rien de si extravagant que de faite périr un nombre innombrable d'hommes, pour tirer du fond de la terre l'Or & l'Argent ; ces métaux d'eux-mêmes abfolument inutiles, & qui ne sont des richesses, que parce qu'on les a choisis pour en être

les fignes.

A Paris le dernier de la Lune de Chahban 1718.

# LETTRE CXV.

Usbek au même.

L A fecondité d'un Peuple dépend quelquefois des plus petites circonflataces du monde; de manière qu'un faut fouvent qu'un nouveau rour dans fon imagination, pour le rendre beaucoup plus nombreux. qu'il n'éroit.

Les Jurs toûjours exterminez, & tóûjours renaiffans, ont réparé leurs petres & leurs deffructions continuelles, par cette feule esperance qu'ont parmi eux toutes les familles, d'y voir naître un Roi puissant, qui sera le Maître de la terre.

### LETTRE-S

Les anciens Rois de Perse n'avoient tane de milliers de Sujets', qu'à cause de ce dogme de la Religion des Mages, que les actes les plus agréables à Dieu que les hommes puffent faire, c'étoit de faire un enfant, labourer un champ, & planter un arbre.

Si la Chine a dans fon fein un Peuple ft prodigieux; cela ne vient que d'une certaine maniere de penfer : car comme les enfans regardent leurs peres comme des Dieux, qu'ils les respectent comme tels dés cette vie ; qu'ils les honorent après leur mort par des facrifices, dans lesquels ils croyent que leurs ames anéanties dans le Tyen, reprennent une nouvelle vie : chacun est porté à augmenter une famille si foumise dans cette vie , & si nécessaire dans l'autre.

D'un autre cô é les Pays des Mahometans deviennent tous les jours deserts, à cause d'une opinion, qui toute sainte qu'elle est, ne laisse pas d'avoir des effets très pernicieux, lots qu'elle est enracinée dans les eforits. Nous nous regardons comme des Voyageurs qui ne doivent penser qu'à une autre patrie : les travaux utiles & durables, les soins pour assurer la fortune de nos enfans ; les projets qui tendent au delà d'une vie courte & paffagere, nous paroiffent quelque chose d'extravagant. quilles pour le present, sans inquietude pour l'avenir, nous ne prenons la peine ni de réparer les édifices publics ; ni de défricher les terres incultes, ni de cultiver celles qui font en état de recevoir nos foins : nous vivons dans une insensibilité generale, &

nous laissons tout faire à la Providence.

C'est un esprit de vanité qui a établichez les Européens l'injuste droit d'aînesse, si désavorable à la propagation ; en ce qu'il porte l'attention d'un pere sur un seul de senenfans, & détourne ses yeux de tous les autres ; en ce qu'il l'oblige , pour rendre solide la fortune d'un seul , de s'opposér à l'érablissement de pluseurs : ensu en ce qu'il détruit l'égalité des Citoyens qui en faittoute l'opulence.

De Paris le 4. de la Lune de Rhamazan 1718.

### LETTRE CXVI.

### Usbek au même.

Les Pais habitez par les Sauvages (onte Cordinairement peu peuplez, par l'éloignement qu'ils ont presque tous pour le travail, & la culture de la terre. Cette malheureuse aversion est si forte, que lors qu'ils sont quelque imprécation contre quelqu'in de leurs ennemis si ls ne lui souhaitent autre chose, que d'être réduit à labourer un champ; croyant qu'il n'y a que la chasse, & la pêche, qui soit un exercice noble, & digne d'eux.

Mais comme il y a souvent des années, où la chasse, & la pêche rendent très peuils sont desolez par des famines fréquentes: sans compter qu'il n'y a pas de Païs sabondant en gibier, & en poisson, qui puisse LAFTRES

donner la subsistance à un grand Peuple ? parce que les animaux fuyent toûjours les

endroits trop habitez.

D'ailleurs les bourgades de Sauvages, au nombre de deux ou trois cens habitans. isolées les unes des autres, avant des interêts auffi separez que ceux de deux Empires, ne peuvent pas se soutenir; parce qu'elles n'ont pas la reffource des grands Etats dont toutes les parries se répondent, & se fecourent mutuellement.

Il y a chez les Sauvages une autre coûtume, qui n'est pas moins pernicieuse, que la premiere ; c'est la cruelle habitude où sont les femmes de se faire avorter , afin que leur groff-ffe ne les rende pas defagréables

à leurs maris.

Il y a ici des Loix terribles contre ce defordre; elles vont jusques à la fureur. Toute fille, qui n'a point été déclarer sa groffeffe au Magiftrat , eft punie de mort , fi fon fruit perit : la pudeur & la honte, les accidens mêmes, ne l'excusent jamais.

De Paris le 9. de la Lune de Rhamazan 171.

# LETTRE CXVII.

### II s B E k au même.

'Effet ordinaire des Colonies est d'affoiblir les Païs, d'où on les tire; fans peupler ceux où on les envoye.

Il faut que les hommes restent où ils sonte.

PERSANES. 10

il y a des maladies qui viennent de ce qu'on change un bon air contre un mauvais; d'autres qui viennent précifement de ce qu'on

en change.

Quand un pais est desert, c'est un préjuge de quelque vice particulier dans la narure du Climat : ainsi quand on ôte les shommes d'un Ciel heureux, pour les envoyer dans un tel pais, on fair précisement le contraire de ce qu'on se proposé.

Les Romains (cavoient cela par expérience : ils reléguoient tous les criminels en Sardaigne; & ils y faisoient paffer des Juiss, al falut se consoler de leur perte, choie que de mépris qu'ils avoient pour ces miserables

rendoit tres facile.

Le grand Cha-Abas voulant ôter aux Turcs le moyen d'entretenir de groffesarmées sur les frontieres, transporta presque tous les Armeniens hors de leur país, & en envoya plus de ving mille familles dans la Province de Guilan, qui périrent presque toutes en très peu de tems.

Tous les transports de peuples faits à Constantinople, n'ont jamais réussi.

Ce nombre prodigieux de Negres, dont neus avons parle, n'a point rempli l'Amerique.

Depuis la destruction des Juifs sous Adrien, la Palestine est sans Habitans.

Il faut donc avoüer, que les grandes deftructions sont presque irréparables; parce, qu'un peuple qui manque à un certain point, reste dans le même état: & si par hazard, il er rétablit, il faut des siècles pout cela.

Qje

One si dans un état de défaillance, la moindre des circonstances dont nous avons parle, vient à concourir; non seulement il ne se repate pas, mais il dépetit tous les jours, & tend à son anéantissement.

L'expulsion des Maures d'Espagne, se fait encore sentir comme le premier jourabien loin que ce vuide se remplisse, il de-

vient tous les jours plus grand.

Depuis la dévaffation de l'Amerique, les Elpagnols qui ont pris la place de ses anciens Hibitans, n'ont pû la repeupler; au contraire par une fatalité, que je ferois mieux de nommer une justice divine, les destructeurs se détruisent eux-mêmes, & se

confument tous les jours.

Les Princes ne doivent done point fonper à peupler de grand Païs par des Colonies : je ne dis pas qu'elles ne rétiffiffent quelquefois ; il y a des Climats fi heureux, que l'efpeces y multiplie roujours : témon ces Ifles \* qui ont té peuplées par des malades , que quelques Vaiffeaux y avoient abandonnez, & qui y recouvroient auffitôt la fante.

Mais quand ces Colonies réiffiroient, au lieu d'augmenter la puissance, elles ne feroient que la partager, à moins qu'elles n'eussent très peu d'étendue; comme sont celles que l'on envoye pour occuper quelque place pour le Commerce.

Les Carraginois avoient comme les Espagnols découvert l'Amerique, ou au moins de grandes Isles dans lesquelles ils faisoient

n.

<sup>\*</sup> L'A uteur parle peut être de l'Ile de Bourbon.

un Commerce prodigieux: mais quand ils virent le nombre de leurs Habitins diminuer; cette fage République défendit à les Sujets ce Commerce & cette Navigation.

J'ose le dire : au lieu de faire passer les Espagnols dans les Indes: il faudroir faire repasser rous les Indeins, & tous les Metifs en Espagne : il faudroir rendre à cetre Monarchie tous ses peuples dispersez; & si la moirié seulement de ces grandes Colonies se conservoir, J'Espagne devirendroit, Puissarce de l'Europe la plus redoutable.

On peut comparer les Empires à un arbre, dont les branches trop étendues ôtent tout le fuc du trone, & ne servent qu'à fai-

te de l'ombrage.

Rien ne devroit corriger les Princes de la fureur des Conquêtes lointaines, que l'exemple des Portugais & des Espagnols.

Ces deux Nations ayant conquis avec une rapidité inconcevable des Royaumes immenfes; plus étonnez de leurs victoires que les peuples vancus de leur d'aires que les conferv. r; ils prirent chacun pour cela une voye diffetente.

Les Espagnols deséperans de retenir les Nations various dans la fidélité, pitrent le parti de les exterminer, & d'y envoyer d'Espagne des peuples fidéles ; jamais defein horrible ne fits plus ponctuellement executé. On virtun peuple aufit nombreux que tous ceux de l'Europe ensemble, diparoître de la terre à l'arrivée de ces Birbares, qui semblement en découvrant les Indes ; avoir voelu en même terus découvrir aux

Tome II. K hom-

106 LETTRES

hommes, quel étoit le dernier période de la cruaute, s

Par cette batbarie ils conferverent ce pai fous leur domination. Juge par là combien les Conquêtes font funcltes , puifque les effets en font tels. Car enfin ce remede affetsu étoit unique : comment autorient-ils pû retenit tant de millions d'hommes dans l'obétifaince? Comment foutent une guerre civile de fi loin? Que ferotent-ils devenus, s'ils avoient donné le tems à ces peuples de revenir de l'admiration où ils étoient de l'artivée de ces nouveaux Dieux, & de la crainte de leurs foudres?

Quant aux Portugais, ils prirent une se cruautez: aussi n'employetent pas les cruautez: aussi furent ils bien-tôt chafsez de tous les païs qu'ils avoient découverts: les Hollandois favoriserent la rebellion de ces peuples, & en profiterent.

Quel Prince envieroit le fort de ces Conquerans ? qui voudroit de ces Conquêtes à ces conditions ? Les uns en furent auffi ôtchaffez; les autres en firent des deserts, & rendirent de même leur propre pais.

C'eft le destin des Heros de se ruïner à conquérir des país, qu'ils perdent soudain s ou à soumettre des Nations qu'ils sont obligaz eux-mêmes de detruitie; comme cet infeuse, qui se consumoit à acheter des Stateds, qu'il settoit dans la Mer, & des glaces qu'il brioit aussif. tôc.

De Paris le 18. de la Lune de Rhamazan 17.8.

### LETTRE CXVIII.

#### Usbek au même.

L A douceur du Gouvernement contribuë merveilleusement à la propagation de l'espece. Toutes les Républiques en sont une preuwe constante; & plus que toutes, la Suisse & la Hollande, qui sont les deux plus mauvais Païs de l'Europe, si l'on considère la nature du terrain; à qui cépendant sont les plus peuplez.

Rien n'attite plus les Etrangers que la liberté & l'opulence qui la fuit toûjours: l'une se fait rechercher par elle-même; & les besoins attirent dans les Païs, où l'on trouve l'autre.

L'Espece se multiplie dans un Païs où l'abondance fournit aux ensains, sans rien diminuer de la subsistance des peres.

L'Egalité même des Citoyens qui produit ordinairement de l'égalité dans les fortunes, porte l'abondance & la vie dans toutes les parties du Corps Politique, & la répand par tout.

Il n'en est pas de même des Païs foumis au pouvoir arbitraire: le Prince, les Courtifans, & quelques particuliers possedant toutes les richesses, pendant que tous les aurres gémissent dans une pauvreté extrême.

Si un homme est mal à son aise, & qu'il sente qu'il sera des enfans plus pauvres que lui, il ne se mariera pas; ou s'il se marie, il craindra d'avoir un rrop grand nombre

d'enfans, qui pouroient achever de déranger sa fortune, & qui descendroient de la

condition de leur pere.

J'avoue que le Ruftique ou Paifan étant une fois marié, peuplera indifferemment, foit qu'il foit riche, foit qu'il foit pauvre: cette confidération ne le toucha pas: il a toûjours un heritage für à laiffer à fes enfans, qui est fon hoyau, & rien ne l'empêche jamais de suivre aveuglement l'instinct de la Nature.

Mais à quoi fervent dans un Etat ce nombre d'enfans, qui languiffent dans la mifere ? Ils périffent préque tous à mefure qu'ils naiffent : ils, ne prosperent jamais : foibles se débiles, ils meurent en détail de mille manieres, tandis qu'ils sont emportez en gros par les fréquentes maladies populaires, que la mifere & la mauvaise nourriture produisent toûtours : ceux qui en échappent, atteignent l'âge viril, sans en avoir la force, & languiffent tout le reste de leur vie.

Les hommes sont comme les plantes, qui ne croissent jamais heureusement, si elles ne sont bien cultivées: Chez les peuples miserables l'Espece perd, & même

quelquefois dégénere.

La France peut fournit un grand exemple de tout ceci. Dans les guerres paffees, la crainte où étoient tous les enfans de famille qu'on ne les enrôlat dans la milice, les obligeoit de se marier, & cela dans un âge trop tendre, & dans le sein de la pauvrete. De tant de Mariages il naissoit bien des enfans, que l'on cherche encore en France, & que l'a mière, la famine, & les maladica en out fait disparôtre. PERSANES.

103

Que fi dans un Ciel auffi heureux; dans un Royaume auffi policé que la France, on fait de pareilles remarques; que sera-ce dans les autres Erars?

A Paris le 23. de la Lune de Rhamazan 1718.

### LETTRE CXIX.

USBEK AU MOLLACK MEHEMET ALI, Gardien des trois Tombeaux. à Com.

Oue nous servent les Jeunes des Im-2maums, & les Cilices des Mollacks? La main de Dieu s'est deux fois apesantie fur les enfans de la Loi : le Soleil s'obscurcit, & semble n'éclairer plus que leurs défaites : leurs armées s'affemblent . & elles sont diffipées comme la pouffiere.

L'Empire des Ofmalins est ébranlé par les deux plus grands échecs qu'il ait jamais recû : un Moufti Chrétien ne le soutient qu'a peine : le grand Vizir d'Allemagne est le fleau de Dieu, envoyé pour châtier les Secrateurs d'Omar : il porte par tout la colere du Ciel irrité contre leur rebellion, & leur perfidie.

Esprit sacré des Immaums, tu pleures nuit & jour fur les enfans du Prophete que le détestable Omar a dévoyez : tes entrailles s'émeuvent à la vûë de leurs malheurs: tu dafires leur conversion & non pas leur Κą

Petron LETTRES

perte: tu voudrois les voir rétuies fous l'étendart d'Aly, par les larmes des Saints, & non pas dispersez dans les Montagnes, & dans les deserts, par la terreur des insidelles.

A Paris le 1. de la Lune de Chalval 1718.

# LETTRE CXX.

RICA à \*\*\*

N est bien embarassé dans toutes les-Religions quand il s'agit de donnerune idée des platses, qui sont destinez à ceux qui ont bien vécu. On épouvente facilement les méchans par une longue suite de peines, dont on les menace: mais pour les gens vertueux y on ne seait que leurpromettre: il semble que la nature des plusses soit d'être d'une courte durée ; l'imagination a peine à en representerd'autres.

J'ai vû des Descriptions du Paradis capables d'y faite renoncer tous les gens de bon sens : les uns font joiler sans cesse de la flûte ces ombres heureuses : d'autres les condamnent au suplice de se promener éternellement : d'autres enfin qui les sont rêver la haut aux maîtresses d'ict-bas, n'ont pas cru que cent millions d'années fussent un terme affez long, pour leur ôter le goût de ses inquietudes amoureuses.

Je me souviens à ce propos d'une Histoire toire que j'ai oui raconter à un homme qui avoit été dans le Païs du Mogol : elle fait voir que les Prêtres Indiens ne sont pas moins steriles que les autres, dans les idées

qu'ils ont des plaisirs du Paradis.

Une femme qui venoit de perdre son mari vint en Cérémonie chez le Gouverneur de la Ville, lui demandet permission de se brûler: mais comme dans les Païs soumis aux Mahometans, on abolit tant qu'on peut cette cruelle coûtume, il la refusa ab-

fo lument.

Lors qu'elle vit ses prieres impuissantes, elle se jetta dansan furieux emportement. Voyez, disoit elle, comme on est gêne : il ne fera feulement pas permis à une pauvre femme de se brûler, quand elle en a envie! A-t'on jamais vû rien de pareil? Ma mere, ma tante, mes sœurs se sont bien brûlées: & quand je vais demander permission à ce maudit Gouverneur, il se fâche, & se

met à crier comme un enragé.

Il se trouva là par hazard un jeune Bonze Homme infidelle, lui dit le Gouverneur, est-ce toi qui a mis dans l'esprit de cette femme cette fureur? Non, dit-il, je ne lui ai jamais parlé : mais fi elle m'en croit, elle consommera son Sacrifice; elle fera une action agreable au Dieu Brama; auffi en fera-t'elle bien recompensée, car elle retrouvera dans l'autre monde son mari, & elle recommencera avec lui un fecond mariage. Oue dites-vous, dit la femme surprise? je retrouverai mon mari? Ah je ne me brûle pas ; il étoit jaloux, chagrin, & d'ailleurs si vieux, que si le Dieu Brama n'a

LITTRIS

point fair fur lui quelque réforme, surement lu n'a pas besoin de moi; me brûler pour lui?... pas seulement le bout du doigt pour le retirer du sond des Enfers. Deus vieux Bonzes qui me seduisoient, & qui sçavoient de quelle maniere je vivois avec dui; n'avoient garde de me tout dire; mais si le Dieu Brama n'a que ce present à me faire, je renonce à cette beatitude. Monfeur le Gouverneur, je me fais Mahometane: & pour vous, dit-elle en regardant le Bonze, vous pouvez, si vous voulez, allen dire à mon mari, que je me porte fott bien-

A Paris le 2. de la Lunede Chalval 1718.

112

## LETTRE CXXI.

RICA à Usbek.

Te t'atens ici demain; cependant je t'enpoye tes Letttes d'Ilpahan; les miennes portent que l'Ambaffadeur du Grand Mogol a t'eçi ordre de fortir du Royaume. On ajoûte qu'on a fait arteret le Prince, oncledu Roi, qui est charge de fon éducation, qu'on l'a fait conduire dans un Château, où il est très étroitement gardé; & qu'on l'a privé de tous ses honneurs; je fuits touchè-

du sort de ce Prince, & je le plains. Je te l'avouë, Usbek, je n'ai jamais vû couler les larmes de personne, sans en êtreatten-

113

attendri: je sens de l'humanité pour les malheureux, comme s'il n'y avoit qu'eux qui fussent hommes : & les Grands mêmes, pour lesquels je trouve dans mon cœur de la durete, quand ils sont èlevez; je les aime s'-tôt qu'ils tombent.

En effet, qu'ont-ils affaite dans la profpetité d'une inutile tendresse? Elle approche trop de l'égalité: ils aiment bien mieuxdu respect, qui ne demande point de retout: mais si-tôt qu'ils sont déchûs de leur grandeur, il n'y a que nos plaintes, qui

puissent leur en rapeller l'idée.

Je trouve quelque chose de bien naîf, &c même de bien grand dans les paroles d'un Prince, qui prêt de tomber entre les mains de ses Ennemis, voyant ses Courtisans autour de lui qui pleuroient : je sens, leur dit-il, à vos larmes que je suisencote vôtre Roi.

A Paris le 3. de la Lune de Chalval 1718.

#### LETTRE CXXII.

## RICA à IBBEN.

#### A Smirne.

TU as oili parler mille fois du fameux Roi de Sucede: il affiegeoit une place dans un Reyaume qu'on nomme la Norvege; comme il visitoit la tranchée seul avec un Ingénieur; il a reçù un coup dans la tête dont il est mort. On a fait sur le champ arrêter son premier Ministre ; les Etats se font assemblez, & l'ont condamné à perdre la tête.

Il étoit accuse d'un grand Crime : c'étoit d'avoir calomnié la Nation, & de lui avoir fait perdre la confiance de son Roi: forfait, qui, selon moi, mérite mille morts.

Car enfin, si c'est une mauvaise action de noircir dans l'esprit du Prince , le dernier de ses Sujets : qu'est-ce lorsque l'on noircit la Nation entiere, & qu'on lui ôte la bienveillance de celui que la Providence a établi pour faire son bonheur ?

Je voudrois que les hommes parlaffent aux Rois, comme les Anges parlent à notre faint Prophete.

Tu sçais que dans les banquets sacrez , où le Seigneur des Seigneurs descend du plus sublime trône du monde, pour se communiquer à ses Esclaves ; je me suis fait une loi severe de captiver une langue indocile :on ne m'a jamais vû abandonner une feule parole: qui pût être amere au dernier de fes Sujets : quand il m'a falu ceffer d'être sobre, je n'ai point cesse d'être honnête homme; & dans cetee épreuve de nôtre fidelité, j'ai rifque ma vie, & jamais ma verru.

Je ne sçais comment il arrive qu'il n'y a. presque jamais de Prince si méchant, que fon Ministre ne le soit encore davantage : s'il fait quelque action mauvaise, elle a presque toûjoursété suggerée : de maniere que l'ambition des Princes n'est jamais si dangereuse, que la bassesse d'ame de ses

Conseillers: mais comprens tu qu'un homme, qui n'est que d'hier dans le Ministere, qui peut-être n'y sera pas demain, puisse devenir dans un moment l'ennemi de himême, de sa famille, de sa patrie, & du peuple qui naîtra à jamais de celui, qu'il

va faire oprimer ?

• Un Prince a des paffions; le Ministre les remué: c'est de ce côté là qu'il dirige son Ministere: il n'a point d'autre but, ni n'en veut connoître: les Courtisans le séduisent par leurs lostinges; se lui le flatte plus dangereusement par ses Conseils, par les desfeins qu'il lui inspire, & par les maximes qu'il lui proposé.

A Paris le 25. de la Lune de Saphar 1719.

## LETTRE CXXIII.

#### RICA à USBEK.

A \* \* \*.

116

deux beaucoup d'honnêtetez, & s'aprirent réciproquement quelques nouvelles Litteraires: ces discours les menerent jufques sur la porte d'un Casse, où j'entrai avec eux.

Je remarquai que nôtre Geometre y fut reçû de tout le monde avec empressement, & que les Garçons du Casse en faisoient beaucoup plus de cas, que de deux Moufquetaires qui étoient dans un coin pour lui, il parut qu'il se trouvoit dans un lieu agréable; car il dérida un peu son visage, & se mit à tire, comme s'il n'avoit pas eu la

moindre teinture de Geometrie.

Cependaut son esprit régulier toisoit tout ce qui se disoit dans la conversation : il ressembloit à celui, qui dans un Jardin coupoit avec son épée la tête des fleurs, qui s'élevoient au-deffus des autres : martir de sa justeffe, il étoit offense d'une saillie, comme une vue délicate est offensée par une lumiere trop vive : rien pont lui n'étoit indifferent, pourvu qu'il fut vrai : auffi fa conversation étoit-elle finguliere. Il étoit arrive ce jour-là de la Campagne avec un homme qui avoit vû un Château fuperbe, & des Jardins magnifiques : & il n'avoit vû lui qu'un bâtiment de foixante pieds de long, fur trente cinq de large; & un bofquet barlong de dix arpens : il auroit fort fouhaité que les régles de la perspective euffent été tellement observées, que les Allées des avenuës cussent paru par tout de même largeur; & il auroit donne pour cela une methode infaillible. Il parut fort fatis. fait d'un Cadran qu'il y avoit démêlé, d'une

Aru-

117

Aructure fort finguliere : & il s'échauffa fort contre un Sçavant qui étoit auprès de moi, qui malheureusement lui demanda, fi ce Cadran marquoit les heures Babyloniennes. Un Nouveliste parla du bombardement du Château de Fontarabie, & il nous donna foudain les proprietez de la ligne, que les bombes avoient décrits en l'air : & charmé de sçavoir cela, il voulut en ignoter entierement le fuccés. Un homme se plaignost d'avoir été ruiné l'Hiver d'auparavant par une inondation : Ce que vous me dites-là m'est fort agréable, dit alors le Geometre : je vois que je ne me suis pas trompe dans l'observation, que j'ai faite; & qu'il est au moins rombé sur la terre deux pouces d'eau, plus que l'année paffee.

Un moment aptés il fortit, & nous le fuivîmes : comme il alloit affez vite, & qu'il negligeoit de regarder devant lui, il fut rencontré directement par un autre homme: ils se choquerent rudement; & de ce coup ils réjaillirent chacun de leur côté en raison réciproque de leur vîtesse, & de leurs masses : quand ils furent un peu revenus de leur étourdissement; cet homme portant la main fur le front, dit au Geometre. Je suis bien aise que vous m'ayez heurté ; car j'ai une grande nouvelle à vous aprendre: je viens de donner mon Horace au Public. Comment, dit le Geometre, il y a deux mille ans qu'il y est. Vous ne m'entendez pas, reprit l'autre; c'est une Traduction de cet ancien Auteur, que je viens de mettre au jour; il y a vingt ans que je m'occupe à faire des Traductions.

Tome IL Quoi,

Quoi, Monfieur, du le Geometre: il y a vingt ans que vous ne peníez pas ? Vous parlez pour les autres, & ils peníent pour vous? Monfieur, dit le Scavant, croyez-vous que jen aye pas rendu un grand fervice au public de lui rendre la lecture des bons Auteurs familiere? Je nedis pas tout-à-fait cela; j'eftime autant qu'un autre les fiblimes génies, que vous travellificz; frais vous traduificz toujours, on ne vous traduir à immais.

Les Traductions font comme ces monnoyes de Cuivre, qui ont bien la même valeur qu'une piece d'or, & même font d'un plus grand us ge pour le peuple; mais elles font toujours foibles & d'un mauvais alloi.

Vous voulez, dites-vous, faire renaître parmi nous ces illustres morts; & j'avouë que vous leur donnez bien un corps; mais vous ne leur rendez pas la vie; il y manque roijours un esprit pour les animer.

Que ne vous apliquez-vous plûtôt à la recherche de tant de belles véritez, qu'un calcul facile nous fait découvrir tous les jours? Après ce petit conseil ils se separerent, je crois, ttés mécontens l'un de l'autre.

A Paris le dernier de la Lune de Rebiab 2. 1719.

LET.

#### CXXIV LETTRE

## RICA & \*\*\*.

TE te parlerai dans cette Lettre d'une certaine Nation qu'on apelle les Nouvelli-Res, qui s'affemblent dans un Jardin magnifique où leur oifiveré est toujours occupée. Ils font très inutiles à l'Etat , & leurs discours de cinquante ans n'ont pas un effet different de celui, qu'auroit pû produire un filence ausi long: cependant ils se crovent confidérables, parce qu'ils s'entretiennent de projets magnifiques, & traitent de grands interêts.

La baze de leurs Convetsations est une curiofité - frivole & ridicule : il n'y a point de Cabinet fi misterieux, qu'ils ne preten> dent pénétrer, ils ne sçauroient consentir à ignorer quelque chose : ils sçavent combien notre Auguste Sultan a de femmes ; combien il fait d'enfans toutes les années ; & quoi qu'ils ne fassent aucune dépense en Espions, ils sont instruits des mesures qu'il prend pour humilier l'Empereur des Turcs, & celui des Mogols.

A peine ont-ils épuise le present; qu'ils fe précipitent dans l'avenir : & marchant au devant de la Providence, la préviennent fur toutes les démarches des hommes ; ils conduisent un General par la main; & après l'avoit loue de mille sotises, qu'il n'a pas faites; ils lui en préparent mille autres, qu'il ne fera pas.

LETTRE

Ils font voler les armes comme les Grues, & tomber les murailles comme des Cartons : ils ont des ponts fur toutes les Rivieres ; des routes secrettes dans toutes les-Montagnes; des Magafins immenses dans les sables biulans : il ne leur manque que le bon fens.

Il y a un homme avec qui je loge, qui reçût cette Lettre d'un Nouveliste : comme elle m'a paru finguliere, je la gardai ;.

la voici :

### MONSIEUR,

JE me trompe rarement dans mes conject Eures sur les affaires du tems: le premier Janvier 1721. je prédis que l'Empereur Joseph mourroit dans le cours de l'année : il est vrai que comme il se portoit fort bien, je crus que je me ferois moquer de mois ft je m'expliquois d'une maniere bien claire 3. ce qui fic que je me servis de termes un pess enigmatiques: mais les gens qui sçavent raifonner , m'entendirent bien. Le 17-Avril de la même année il mourne de la petite verole.

Dès que la guerre fut déclarée entre l'Empereur & les Turcs; j'allai chercher nos Messieurs dans tous les coins des Tuillerses ; je les assemblai prés du bassin, 🐠 leur prédis qu'on feroit le fiege de Belgrades O qu'il seroit pris. T'ai été affez heureum

pour que ma prédiction ais été accomplie : il est vrai que vers le milieu du siege je pariai cens Pistoles qu'il sérois pris le 18. Aoûs \*; il ne fus pris que le lendemain :

peni-on perdre à si beau jeu.

Lorsque je vis que la Flotte d'Espagne débarquoit en Sardaigne; je jugeai qu'elle en feroit la Conquête : je le dis; & cela fe trouva vrai. Enflé de ce succès j'ajoûtai que cette Flotte victorieuse troit débarquer à Final , pour faire la Conquête du Milanez: comme je trouvai de la résistance à faire recevoir cette idée : je wonlus la foutenir gloriensement : je pariat cinquante Pistoles, & je les perdis encore : car ce diable d'Alberoni, malgré la foi des Traitez, envoya sa Flotte en Sicile, & trompa tout à la fois deux grands Politiques, le Duc de Savoye & moi : Tout cela, Monsieur, me déronte si fort que j'ai résolu de prédire toujours , & de ne parier jamais. Autrefois neus ne connoissions point aux Tuilleries l'usage des paris, & feuM. l. C. d. G. ne les souffroit gueres : mais depuis qu'une troupe de petits mattres s'est mêlée parmi nous: nous ne sçavens plus on nous ensommes. A peine ouvrons-nous la bouche pour dire une nouvelle, qu'un de ses jeunes gens propose de parier contre.

L3 L'and

22.2

L'autre jour comme j'ouvrois mon Max nuscrit: & accommodois mes lunettes sur mon nez : un de ses Fanfarons saisisant justement l'intervallee du premier mot au second . me dit : je parie cent Pistoles que non : je fis semblant de n'avoir pas fuit d'attention à cette extravagance; & reprenant la parole d'une voix plus forte, je dis : M. le Marechal de \* \* \* . ayans apris... cela est faux , me dit-il , vous avez toujours des nouvelles extravagantes; il n'y a pas le fens cammun à tout cela. Je vous prie . Monfieur , de me fiire le plaifir de me prêter trente Pistoles : car je vous avoue que ces paris m'ont fort dérangé : je vous envoye la copie de deux Lettres que j'ai écrites au Ministro. Te fins , Oc.

Lettre d'un Nouveliste au Ministre:

Monseigneur

Je fuis le Sujet le plus zelé que le Roi ais jamais eus: c'est moi qui obligeai un de mes amis d'executer le projet , que j'avois formé d'un Livre, pour démontrer que Lonis le Grandétoit plus grand gut tous les Princes. de tout mérité le nom de Grand. Je travailte depuis long-tems à un autre Ouvrage , qui fera encore plus d'honneur à nôtre Nation, se vôvre Grandeur veut m'accorder un. un Privilége: mon desseus est de prouver que depuis le commencement de la Monariebie e les François non jamais été battus. O que ce que les Historiens ont dit jusqu'ici de nos desvantages, sont de vértsables mun possures: je suis obligé de les redresseus bien des occasions et s'os me stattes que je bien des occasions et s'os me statter que je brille sur tout dans la Crisique. Je suis. Monsegneur.

#### Monseignetr,

Epuis la perte que nous avons faite de M. le C. de L. nous vous suplions d'avoir la bonté de nous permettre d'elire un Président : le desordre se met dans nos Conferences; & les affaires d'Etat n'y sont pas traitées avec la même discussion que par le passe : nos jeunes gens vivent absolument Sans égard pour les anciens : & entreux sans discipline : c'est le véritable conseil de Roboam, où les Jeunes imposent aux Vieillards. Nous avons bean leur representer que nous étio s paisibles possesseurs des Tuilleries vingt ans avant qu'ils ne fussent au monde : je crois qu'ils nous en chasserons àla fin, & qu'obligez de quitter ces lieux, on nous avons tant de fois évoqué les ombres de nos Heros François: il faudra que nous allions tenir nos Conferences au fardin du

Roi, où dans quelque lieu plus écarté. Le fuis....

A Paris le 7. de la Lune de Gemmadi 2. 1719.

# LETTRE CXXV.

RHEDI à RICA.

A Paris.

Ne des chofes qui a le plus exercémacuriofité en arrivant en Europe, c'estl'Histoire & l'origine des Républiques. Tu seusement d'idee de cette sorte de Gouvernement, & que l'imagination ne les a pasfevis jusqu'à leur faire comprendre qu'il, puiste y en avoir sur la terre d'autre que ledesporteux.

Les premiers Gouvernemens du Mondefurent Monarchiques : ce ne fut que parhazard, & par la succession des siècles, que

les Republiques se formerent.

La Grece ayant été abîmée par un Délua ge; de nouveaux H. bitans vinrent la peupler; elle tira presque roures ses Colonies d'Egypte, & des contrées de l'Afic les plus voiêntes; & comme ces pais étoient gouvernez par des Rois, les peuples qui en sorient furent gouvernez demême. Mais la tirannie de ces Princes devenant trop pesante; on secolia le joug; & du débris de cant

tant de Royaumes s'eleverent ces Républiques, qui firent si fort sleurir la Grece, seu-

le polie au milieu des barbares.

L'amour de la liberté, la haine des Rois, conferva long-tems la Grece dans l'independance, & étendit au loin le Gouvernement Républicain. Les Villes Grecques trouverent des alliées dans l'Afie Mineure : elles y envoyerent des Colonies auffilibres qu'elles, qui leur servirent de ramparts contre les entreprises des Rois de Perse. Ce n'est pas tout : la Grece peupla l'Italie, l'Italie, l'Efpagne, & peut-être les Gaules. On sçait que cette grande Hesperie si fameuse chez les-Anciens, etoit au commencement la Grece. que ses voisins regardoient comme un sejour de felicité : les Grecs qui ne trouvoient point chez eux ce païs heureux, l'allerent chercher en Italie; ceux d'Italie, en Efpagne; ceux d'Espagne, dans la Betique, ou le Portugal : de maniere que toutes ces régions porterent ce nom chez les Anciens. Ces Colonies Grecques aporterent avec elles un esprit de liberté : qu'elles avoient pris dans ce doux pals. Ainfi on ne voit gueres dans ces tems reculez de Monarchies dans l'Italie, l'Espagne, les Gaules: On verra bien-tôt que les peuples du Nord & d'Allemagne n'étoient pas moins libres : & fi l'on trouve des vestiges de quelque Royauté parmi eux; c'est qu'on a pris pour des Rois les Chefs des Armées, ou des Républiques.

Tout ceci se passoit en Europe : car pour l'Asse & l'Afrique elles ont toûjours été accablées sous se Despotisme; si vous en

excep.

exceptez quelques villes de l'Afie mineures dont nous avons parle; & la République

de Cartage en Afrique.

Le monde fut partage entre deux puissantes Républiques : celle de Rome & celle de Cartage : il n'y a rien de fi connu que les commencemens de la République Romaine : & rien qui le foit si peu, que l'origine de celle de Carrage. On ignore absolument la fuite des Princes Africains depuis Didons & comment ils perdirent leur puiffance. C'eût été un grand bonheur pour le monde que l'agrandissement prodigieux de la République Romaine; s'il n'y avoit pas eu cette difference injuste entre les Citoyens Romains, & les peuples vaincus; fi l'on avoit donné aux Gouverneurs des Provinces une autorité moins grande; & les Loix si saintes pour empêcher leur tyrannie, avoient été observées : & s'ils no s'étoient pas servis pour les faire taire, des mêmes trefors que leur injustice avoit amaffez.

Il semble que la liberté soit faite pour le genie des peuples d'Europe ; & la servitude pour celui des peuples d'Asse. C'est en vain que les Romains offritent aux Capadociens ce précieux tressor : cette Nation lâche le resus à se elle courut à la servitude avec le même empersément, que les autres peuples couroient à la liberté.

Cesar oprima la Republique Romaine,

& la soumit à un pouvoir arbitraire.

L'Europe gémit long-tems fous un Gouvernement militaire & violent; & la douceur Romaine fut changée en une cruelle opreffion.

#### PERSANES. 127. Cependant une infinité de Nations in-

connues sortirent du Nord; se répandirent comme des torrens dans les Provinces Romaines; & trouvant autant de facilité à faire des Conquêtes, qu'à exercer leurs pirateries, les démembrerent, & en firene des Royaumes. Ces peuples étoient libres; & ils bornoient si fore l'autorne de leurs Rois, qu'ils n'étoient proprement que des Chefs.ou des Generaux. Ainsi ces Royaumes quoi que fondez par la force, ne sentirent point le joug du vainqueur. Lorsque les peuples d'Afie, comme les Turcs & les Tartares firent des Conquêtes; foumis à la voi lonte d'un seul, ils ne songerent qu'à lui donner de nouveaux Sujets, & à établir par les armes son autorité violente : mais les peuples du Nord , libres dans leur pais , s'emparant des Provinces Romaines, ne donnerent point à leurs Chefs une grande autorité. Quelques-uns même de ces peuples, comme les Vandales en Afrique, les Goths en Espagne, déposoient leurs Rois des qu'ils n'en étoient pas satisfaits, & chez les autres, l'autorité du Prince étoit bornée de mille manieres differentes :" un grand nombre de Seigneurs la parrageoient avec lui : les guerres n'étoient entreprises que de leur consenrement ; les dépositles étoient Darragées entre le Chef & les Soldats : aucun Impôt en faveur du Prince ; les Loix étoient faites dans les affemblées de la Nation. Voilà le principe fondamental de tous ces Erats, qui se formerent des débris de l'Empire Romain. De Venife le 20. de la Lune

de Regeb 1719,

## LETTRE CXXVI.

#### RICA à \*. \*. \*.

E fus il y a cinq ou fix mois dans un Caffe : j'y rematquai un Gentil-homme affez bien mis , qui fe faifoit écoûter : il parlost du plaifir qu'il y avoit de vivre à Paris, & déploroit sa fituation d'être obligé de vivre dans la Province. J'ai, dit-il, quinze mille livres de rente en fonds de terre ; & je me croirois plus heureux fi j'avois le quart de ce bien-là en argent . & en effets portables par tout. T'ai beau preffer mes fermiers, & les accabler de frais de Justice ; je ne fais que les rendre plus infolvables : je n'ai jamais pû voir cent Pistoles à la fois : si je devois dix mille Francs , on me feroit faifir toutes mes terres, & je serois à l'Hôpital.

Je fortis sans avoir fait grande attention à tout ce discours : mais me trouvant hier dans ce quartier ; j'entrai dans la même maifon, & j'y vis un homme gtave, d'un visage pâle & allongé, qui au milieu de cing ou fix discoureurs paroiffoit morne & pensif , jusques à ce que prenant brusquement la parole : Oui, Meffieurs, dit-il, en hauffant la voix, je fuis ruine; je n'ai plus dequoi vivre : car j'ai actuellement chez moi deux cens mille livres en Billets de Banque, & cent mille écus d'argent : je me trouve dans une fituation affreuse: ie me suis cru riche, & me voilà à l'Hô-

2 9

pital: au moins si j'avois seulement une petiteterre, où je pusse me retirer: je serois sur d'avoir de quoi vivre: mass je n'ai pas grand comme ce chapeau en sonds de terre.

Je toutnai par hazard la tête d'un autre côté. Se fe vis un autre homme qui faisoit des grimaces de possedé. A qui se site que je croyois si soit de mes amis, que je lui avois prêté mon argent? Se il· me l'a rendu: quelle persidie l'II a beau faire, dans mon espritis l'era toûjours deshonoré.

Tout près de là étoit un homme trèsmal vêtu, qui élevant les yeux au Ciel, disoit : Dieu benisse les projets de nos Miriftres : puissai-je voir les actions à deux mille, & tous les Laquais de Paris plus riches que leurs Maîtres. J'eus la curiofité de demander fon nom. C'est un homme extrêmement pauvre, me dit on; auffi at-il un pauvre métier : il est Génealogiste. & il espere que son Art rendra, si les fortunes continuent; & que tous ces nouveaux riches auront besoin de lui, pour réformer leur nom, décraffer leurs Ancêtres & orner leurs Caroffes: il s'imagine qu'il va faire autant de gens de qualité qu'il voudra; & il tresfaillit de joye de voir multiplier ses pratiques.

Enfin, je vis entrer un Vieillard pôle & fec, que je reconnus pour Nouvelifle avant qu'il se sur affis: il n'étoit pas du nombre de ceux qui ont une assurance victorieuse contre tous les revers, & présagent tou-

Tome 11. M jour

130 LETTRES

jours les victoires & les trophées ? c'étoit au contraire un de ces trembleurs, qui n'ont que des nouvelles triftes. Les affaires vont bien mal du côté d'Espagne, dit-il, nous n'avons point de Cavalerie sur la frontiere; & il ett à crandre que le Prince Pio, qui en a un gros Corps, ne fasse contribuer tout le Languedoc. Il y avoit vis-à-vis de moi un Ph losophe affez mal en ordre, qui prenoit le Nouvelliste en pitie, & haussoit les épaules à mesure que l'autre haussoit la voix: je m'aprochai de lui, & il me dit à l'oreille; vous voyez que ce fat nous entretient il y a une heure de la fraveur pour le Languedoc : & moi j'aperçus hier au foir une tache dans le Soleil, qui, fi eile augmentoit couroit faire tomber toute la Nature en engourdiffement; & je n'ai pas dit un feul met.

A Paris le 17. de la Lune de Rhamazan 17.9.

#### LETTRE CXXVII.

#### RICA à \*. \*. \*.

J'Allai l'autre jour voir une grande Bibliotheque dans un Convent de Dervis, qui en fort comme les dépositaires; mais qui font obligez d'y laisser entrer tout le monde à certaines heures.

En entrant je vis un homme grave, qui fe promenott au milieu d'un nombre innombrable de Volumes qui l'entouroient.

Siini

Fallai à lui, & le priai de me dire quels étoient quelques uns de ces Livres, que je voyois mieux reliez que les autres. Monfieur dit-il, j'habite ici une terre etrangere; je n'y connois personne : bien des gens me font de pareilles questions; mais vous voyez bien que je n'irai pas lire tous ces Livres pour les satisfaire : mais j'ai mon Bibliothequaire qui vous donnera fatisfaction; car il s'occupe nuit & jour à déchiffrer tout ce que vous vovez-là : c'est un homme qui n'est bon à rien, & qui nous est très à charge, parce qu'il ne travaille point pour le Convent : Mais j'entens l'heure du refectoir qui fonne : ceux qui comme moi sont à la tête d'une Communauté doivent être les premiers à tous les exercices. En difant cela , le Moine me pouffa dehors, ferma la porte; & comme s'il cût vôle, disparut à mes yeux.

De Paris le 21, de la Lune de Rhamz 7an 1719.

## LETTRE CXXVIII.

## RICA au même.

JE retournai le lendemain à cette B'blio-Jtheque, où je trouvai tout un autrehomme, que celut que j'avois vû la premiere fois i fon air étoit fimple, sa phyfionomie spirituelle, & son abord très affable. Des que je lui cus fait connoître ma curiosité, il se mit en devoir de la satisfasre, & même en qualité d'étranger de m'in-

Mon Pere, lui dis-je, quels font ces gros Volumes qui tiennent tout ce côté de Bibliotheque ? Ce sont, me dit-il, ses Interprêtes de l'Ecriture. Il y en a un grand nombre, lui repartis-je i il faloit que l'Ecriture fut bien obscure autrefois, & bien claire à present ; reste-t'il encore quelques doutes? Peut-il y avoir des points contestez ? s'il y en a, bon Dieu, s'il y en a, me répondit-il! Il y en a presque autant que de lignes. Oiri, lui dis-je ? Et qu'ont donc fait tous ces Auteurs ? Ces Auteurs , me repartit-il , n'ont point cherche dans l'Ecriture ce qu'il faut croire ; mais cequ'ils croyent cux-mêmes : ils ne l'ont point regardée comme un Livre, où étoient contenus les Dogmes qu'ils devoient recevoir, mais un Ouvrage qui pouroit donner de l'autorité à leurs propres idées : c'est pour cela qu'ils en ont corrompu tousles sens, & ont donné la torture à rous les passages : C'estun païs où les hommes de toutes les Sectes font des descentes, & vont comme au pillage : c'est un champ de bataille où les Nations ennemies qui se rencontrent, livrent bien des Combats, où l'on s'attaque, où l'on s'escarmouche de bien des manieres.

Tour prés de la vous voyez les Livtes Acteriques ou de Dévotion : enfaite les Livres de Morale bien plus utiles: Ceux de Theologie doublement inintelligibles, & par la matierre qui y eff traitée, & par la manierte de la traiter. Les ouyrages des

Mystiques; c'est à dire, des dévots qui ont le cœut tendre. Alt mon Pere; lui dis je, un moment, n'allez pas si vite parlez-moi de ces Mystiques. Monsieur, dit il, la dévotion échausse le cœut dispose à la tendresse, & lui fait envoyer des éprits au cerveau qui l'échaussen des estates à les ravissemes, d'où naissent les extases & les ravissemens. Cet état est le délire de la dévotion : souvent il se persectionnen qu'un plusét dégenere en Quiettsme: vous sçavez qu'un Quietisse n'est autre chose qu'un homme fou, dévox & libertin.

Voycz les Casuittes qui mettent au jourles fectets de la nuit; qui forment dans leur imagination tous les monstres, que le démon d'Amour peut produite; les rasfemblent, les comparent, & en font l'objet éternel de leurs penses; heureux si leurœur ne se met pas de la partie, & ne devient pas lui même complice de tant d'égaremens si naivement decrits, & si nuèment peints.

Vous voyez, Monseur, que je pense pense je que je vous dis tour ce que je pense; je suis naturellement naif; & plus encore avec vous qui ètes un Etranger, qui voulez sexorie se choses, & les seavoir telles qu'elles sont: si je voulois, je ne vous parlerois de tout ceci qu'avec admiration; je vous dirois sans cesse, cela et divin, cela est respectable; il ya du merveilleux: & il en artiveroit de deux choses l'ine; ou que je vous tromperois; ou que je me deshonorerois ans vôtre esprit.

Nous en restâmes-là, une affaire qui sur-M 3 vint r; 4 LETTRES
vint au Dervis rompit nôtre conversations
jusqu'au lendemain.

A Paris le 23. de la Lune de Rhamazan 1719.

## LETTRE CXXIX.

#### RICA au même.

TE revins à l'heure marquée, & noon homme me mena précifement dans l'endroit où nous nous étions quitrez. Voici, me dit-il, les Grammairiens, les Gloffacturs, & les Commentaeurs. Mon Pere, lui dis-je, tous ces gens là ne peuvent ils pas se dispenser d'avoir du bon sens ? Oiii, dit-il, ils le peuvent, & même il n'y patroit pas : leurs Ouvrages n'enson pas plus mauvais, ce qui est très commode pour eux. Cela ett vrai, lui dis-je, & je connois bien des Philosophes, qui feroient bien de s'apliquet à ces sortes de Sciences là.

Voilà, poursuivit-il, les Orateurs qui ont le talent de persuader indépendemment des raisons; & les Geometres qui obligent un homme malgré lui d'être persuadé, & le convainquent avec tytannie.

Voici les Livres de Metaphyfique, qui traitent de figrands interêts, & dans lefquels l'infini se rencontre par tout : les cluves de Phyfique qui ne trouvent pas plus de merveilleux dans l'économie du vaste Univers, que dans la machine la plus simple de nos Artisans.

Lcs

13 1

Les Livres de Médecine; ces monumens de la fragilité de la Nature, & de la puissance de l'Art, qui font trembler; quand ils traitent des maladies même les plus legeres, tant ils nous rendent la mote presente: mais qui nous mettent dans une fecurité entière; quand ils parlent de la vertu des remedes, comme si nous étions devenus immortels.

Tout près de là font les Livres d'Anatomie, qui contiennent bien moins la de feription des parties du Corps humain, que les noms barbares qu'on leur a donnez: chose qui ne guerre ni le malade de fon mal, ni le Medeein de son incorance.

Voici la Chymie qui habite tantôt l'Hôpital, & tantôt les petites maifons, comme des demeures qui lui font également

propres.

Voici les Livres de Science, ou plûtôt d'ignorance occulte : tels font ceux qui contiennent quelque espece de diablerie; execrable felon la plûpart des gens ; pitoyable felon moi. Tels font encore les Livres d'Astrologie judiciaire. Que ditesvous, mon Pére? Les Livres d'Astrologie judiciaire, repartis je avec feu? Et ce sont ceux dont nous faisons plus de cas en Perfe : ils réglent toutes les actions de notre vie; & nous déterminent dans toutes nos entreprises : les Astrologues sont proprement nos Directeurs : ils font plus ; ils entrent dans le Gouvernement de l'Etat. Si cela est, me dit-il, vons vivez sous un joug bien plus dur que celui de la Raison: voilà ce qui s'appelle le plus étrange de 1;6 tous les Empires : je plains bien une famille, & encore plus une Nation, qui fe laisse si fort dominer par les Planetes. Nous nous servons, lui repartis je, de l'Astrologie, comme vous vous fervez de l'Algebre : chaque Nation a fa Science, felon l'aquelle elle régle la Politique : tous les Aftrologues enfemble n'ont jamais fait tant de fottises en notre Perse, qu'un seul de vos Algebristes en a fait ici. Croyez-vous que le concours fortuit des Aftres, ne soit pas une regle auffi fure, que les beaux raisonnemens de vôtre faiseur de système ? Si l'on comptoit les voix là-deffus en France » & en Perfe, ce seroit un beau sujet de triomphe pour l'Astrologie : vous verriez les Mathematiciens bien humiliez : quel accablant Corollaire en pourroit-on tirer

Notre dispute fut intercompue, & il fallut nous quitter.

De Paris le 26, de la Lune de Rhamazan 1719.

contr'eux?

#### CXXX. LETTRE

## RICA au même.

Ans l'entrevue fuivante, mon Scavant me mena dans un Cabinet particulier. Voici les Livres d'Histoire moderne, me dit-il, voyez premierement les Historiens de l'Eglise & des Papes ; Livres que je lis pout m'édifier, & qui font souvent en moi un effet tout contraire.

Là ce sont ceux qui ont écrit de la décadence du formidable Empire Romain, qui s'étoit formé du débris de tant de Monarchies : & fur la chute duquel il s'en forma au fli tant de nouvelles : Un nombre infinir de Peuples barbares, aussi inconnus que les pays qu'ils habitoient, parurent tout à coup, l'inonderent, le ravagerent, le dépecerent, & fonderent tous les Royaumes, que vous voyez à present en Europe. Ces Peuples n'étoient point proprement barbares, puis qu'ils étoient libres : mais ils le font devenus depuis que foumis pour la plûpart à une puissance absolue, ils ont perdu cette douce liberté, si conforme à la Raison à l'Humanité, & à la Nature.

Vous voyez ici les Historiens de l'Allemagne, laquelle n'est qu'une ombre dupremier Empire i mais qui est, je croi, la seule puissance qui soit sur la terre, que la divisson n'a point assobile; la seule, je croi encore, qui se fortisse à mesure de ses pertes; & qui lente à prositer des succès, devient indomptable par ses défaites.

Voici les Hithoriens de France, où l'on, voit d'abord la puiffance des Rois ée formet; mourir deux fois; renaître de même, languir enfuire pendant pluficurs fiécles; mais prenant infenfiblement des forces, accruie de toutes parts, monter à fon dernier période : femblable à ces fleuves qui dans leur courfe perdent leurs eaux, ou se cachent fous tetre ; puis reparoiffant de nouveau, groffis par les Rivieres qui s'y jettent, entraînent avec rapdité tout ce qui s'opposé à leur paffage.

Là vous voyez la Nation Espagnole lortir de quelques Montagnes: les Princes Mahometans subjuguez aussi insensiblement, qu'ils avoient rapidement conquist ant de Royaumes réuins dans une vaste Monatchie, qui devint presque la seule; jusqu'à ce qu'accablée de sa fausse opulenee, elle perdit sa force, & sa réputation même, & ne conserva que l'orgueil de sa premiere pussance.

Ce son ici les Historiens d'Angleterre, où l'on voit la liberté sortir sans cesse des feux de la discorde, & de la fedition; le Prince toûjours chancelant sur un trôn arbébrallable; une Nation impatiente, sage dans se sureur même; & qui Maîtresse da Mer (choe inouse insulaulors) mêle le la Mer (choe inouse insulaulors) mêle le

Commerce avec l'Empire.

Tout près de là sont les Historiens de cette autre Reine de la Mer, la République de Hollande, si respectée en Europe, & si formidable en Asie, où ses négocians voyent ant de Rois prosternez devant eux.

Les Hiltoriens d'Italie vous representent une Nation autresois Maîtresse du Monde; aujourd'hui esclave de toutes les autres; ses Princes divisez, & foibles; & sans autre attribut de Souveraineté, qu'une vaine Politique.

Voilà les Historiens des Républiques; de la Suiste, qui est l'image de la libertes de Venise, qui n'a de ressources, qu'en son économie; & de Genes, qui n'est superbe

que par ses bâtimens.

Voici ceux du Nord, & entr'autres de la Pologne, qui use si mal de sa liberté, & du

PERSANES. du droit qu'elle a d'elire ses Rois, qu'il femble qu'elle veuille consoler par là les Peuples ses voisins, qui ont perdu l'un-& l'autre.

Là deffus nous nous séparâmes jusqu'au lendemain.

A Paris le 2, de la Lune de Chalval 1719.

#### LETTRE CXXXI.

#### RICA au même.

E lendemain il me mena dans un autre Cabinet. Ce sont ici les Poëtes, me ditil ; c'est. à dire, ces Auteurs dont le métier elt de mettre des entraves au bon Sens, & d'accabler la Raison sous les agrémens ; comme on ensevelissoit autrefois les femmes fous leurs parures, & leurs ornemens: vous les conno: sez, ils ne sont pas rares chez les Orientaux; où le Soleil plus ardent semble échauffer les imaginations mêmes.

Voilà les Poemes Epiques. Eh qu'est ce que les Poëmes Epiques ? En verité, me ditil, je n'en sçais rien : les Connoisseurs difent qu'on n'en a jamais fait que deux; & que les autres qu'on donne fous ce nom , ne le sont point : c'est aussi ce que ie ne scais pas : ils disent de plus qu'il est impossible d'en faire de nouveaux ; & cela est encore plus furprenant.

Voici les Poëtes Dragmatiques, qui, selon moi , sont les Poetes par excellence, & les Maîtres des passions : il y en a de deux fortes ; les Comiques , qui nous remuent si doucement, & les Tragiques, qui nous troublent & nous agitent avec tant de violence.

Voici les Lyriques, que je méprife autant que je fais cas des autres & qui font de leur

Art une harmonieuse extravagance.

On voit ensuite les Auteurs des Idylles, & des Eglogues, qui plaisent même aux gens de Cour, par l'idée qu'ils leur donnent d'une certaine tranquillité qu'ils n'ont pas, & qu'ils leur montrent dans la condition des Bergers.

De tous les Auteurs que nous avons vû. voici le plus dangereux : ce sont ceux qui aiguisent les Epigrammes, qui sont de petites flèches deliées, qui font une playe

profonde & inacceffible aux remedes.

Vous voyez ici les Romans, qui sont des especes de Poëtes, & qui outrent également le langage de l'esprit, & celui du cœur; qui paffent leur vie à chercher la Nature, & la manquent toûjours ; & qui font des Heros, qui y sont aussi étrangers que les Dragons

aîlez, & les Hippocentaures.

l'ai vû, lui dis-je, quelques-uns de vos Romans; & fi vous vovez les nôtres, vous en feriez encore plus choqué : ils font auffi peu naturels ; & d'ailleurs extrêmement gênez par nos mœurs : il faut dix années de paffion, avant qu'un Amant ait pû voir seulement le visage de sa Maîtresse: cependant les Auteurs sont forcez de faire passer les Lecteurs dans ces ennuyeux préliminaires : Or il est impossible que les incidens foient

foient variez: on a recours à un artifice pire que le mal même qu'on veut guerir; c'est aux prodiges; je suis sûr que vous ne trouverez pas bon qu'une Magicienne faire fortir une armée de dessous terre; qu'un Heros lui seul en détruite une de cent mille hommes. Cependant voilà nos Romans: ces avantures froides & souvent repetées nous font languir, & ces prodiges extravagans nous révoltent.

A Paris le 6. de la Lune de Chalval 1719.

#### LETTRE CXXXII.

RICA à IBBEN.

## A Smirne.

Es Ministres se succedent, & se détruisent ici comme les Saisons : depuis trois ans j'ai vû changer quatre fois de Sistême sur les finances. On leve aujourd'hui en Perse & en Turquie les subsides de la même maniere, que les Fondateurs de ces Monarchies les levoient : il s'en faut bien qu'il en soit ici de même. Il est vrai que nous n'y mettons pas tant d'esprit que les Occidentaux: nous croyons qu'il n'y a pas plus de difference entre l'administration des revenus du Prince, & de cenx d'un particulier, qu'il y en a entre compter cent mille Tomans, ou en compter cent. Mais il y a ici bien plus de fineffe & de miftere. Il faut que de grands génies travaillent nuit Tome 11.

142 LETTRES

86 jour i qu'ils enfantent sans cesse & avec douleur de nouveaux pro jets; qu'ils écoutent les avis d'une infinité de gens, qui travaillent pour eux sans en être priez; qu'ils fe tettente. Ke vivent dans le fond d'un Cabinet impénetrable aux Grands, & sarcheux pettis qu'ils ayent toûjours la clète rempliede serces importans, de desseins miraculeux, de Systèmes nouveaux; & qu'aben forbez dans les méditations, ils soient privez non seulement de l'usage de la parole, mais même quelquesois de la politesse.

Dàs que le feu Roy cût fermé les yeux, on penfa à établit une nouvelle adminifiration. On fentoit qu'on étoit mal i mais on ne (çayoit comanent faire pour être mieux. Ons étoit mal trouvé de l'autorité fans bornes des Minifitres précédens 3 on la voulur partager : on créa pour cet effet fix ou fept Confeils: & ce Minifiere eff peut-être celui de cous qui a gouverné la France avec plus de fens, il a dutée en fut courre auffi bien

que celle du bien qu'il produisit.

La France à la mort du feu Roi étoit un, Corps accablé de mille maux : N\*\*, pris, le fer à la main , retrancha les chairs inutiles, & apliqua quelques remedes topiques : Mais il reffoit toûjours un vice interieur à guerir. Un Etranger eft venu qui a entrepris cette curte: après bien des remedes violens , il a crû lui avoir rendu fon embopoint; & il 'la feulement rendu'è bouffle.

Tous ceux qui étoient riches, il y a fix mois, sont à present dans la pauvreté : & ceux qui n'avoient pas de pain regorgent de richesses. I mais ces deux extrêmitez ne se cont touchess de si près. L'Etranger a tour-

ne l'Etat comme un fripier tourne un habit; il fait paroître deffus ce qui étoit deffous : & ce qui étoit dessous, il le met à l'envers. Quelles fortunes inesperces, incroyables même à ceux qui les ont faites! Dieu ne tire pas plus rapidement les hommes du néant. Que de valets fervis par leurs camarades, &

peut-être demain par leurs Maîtres!

Tout ceci produit souvent des choses bis zatres. Les Laquais qui avoient fait fortune sous le regne passe, vantent aujourd'hui leur naiffance ; ils rendent à ceux qui viennent de quitter leur livrée dans une certaine vûe, tout le méptis qu'on avoit pour eux il y a fix mois : ils crient de toute leur force : la Nobleffe est ruinee : quel desordre dans l'Etat! Quelle confusion dans les range! On ne voit que des inconnus faire fortune ! Je te promets que ceux-ci prendront bien leur revanche fur ceux qui viendront après eux; & que dans trente ans, ces gens de qualité feront bien du bruit.

A Paris le 1. de la Lune de Zilcade 1710:

## LETTRE CXXXIII.

#### RICA au même.

7 Oici un grand exemple de la tendreffe conjugale, non seulement dans une femme: mais dans une Reine. La Reine de Suede voulant à toute force affociet le Prince son Epoux à la Couronne, pour applanir coutes les difficultez, a envoyé aux Erats unc LETTRES

une déclaration par laquelle elle se déssibe de la Régence, en cas qu'il soit élu.

Il y a foixante & quelques années qu'une autre Reine nommée Chriftine, abdiqua la Couronne pour se donner toute entiere à la Philosophie. Je ne sçai lequel de ces deux exemples nous devons admirer da-

vantage.

Quòique j'approûve sflez que chacun fetienne firme dans le poste où la Nature l'a mis ; & que je ne puisfe loûter la foiblesse de ceux, qui se trouvant au dessous de leur état, le quittent comme par une espece de desertion; je suis cependant frapé de la grandeur d'ame de ces deux Princesses s' de voit l'esprit de l'une & le cœur de l'autre superieurs à leur fortune. Christine a songé à connostre, dans le tems que les autresme songent qu'à joiur. & l'autre ne veur joilis, que pour mettre tous son bonbeur entre les mains de son Auguste Epoux.

de Maharram 1710.

## LETTRE CXXXIV.

## RICA & USBEE.

## A \* \* \*.

L F Parlement de Paris vient d'être relegué dans une petite Ville qu'on appelle Pontoife. Le Confeil lui a envoyé enregifiter, ou aprouver une déclaration, qui le deshonore : & il l'a enregiltrée d'une manière qui deshonore le Confeil. On menace d'un pareil traitement quelques Parlemens du Royaume.

Ces Compagnies sont toujours odieuses cless n'aprochem des Rois que pour leur dire de utiles véritez: & pendant qu'une foule de Courtisans leur represente sans cesté un Peuple heureux sons leur Gouvernement, elles viennent démentir la flatteric, & aporter aux pieds du trône les gémissemens de la larmes, dont elles sont dépositaires.

C'effun pesant fardeau, mon cher Ulbek, que celui de la Verité, lors qu'il faut la porter jusqu'aux Princes: ils doivent bien penfer que ceux qui le font, y sont contraints ex qu'ils ne se résolutoient jamais à faire des démarches si triftes, & si affligeantes pour ceux qui les font; s'ils n'y étoient forcez par leur devoir, leur respect, & même leur amour.

A Paris le 21. de la Lune de Gemmadi 1. 1720.

## LETTRE CXXXV.

## RICA à USBEK.

A \*\* \*.

J'Irai te voir sur la fin de la semaine; que les jours couleront agreablement avec toi!

Je fus presenté il y a quelques jours à une Dame de, la Cour, qui avoit quelque envie de, voir ma figure écrangère. Je la trou-N 3 vai belle, digne des regards de nôtre Monarque, & d'un rang auguste dans le lieu-

facre où fon cœur repofe.

Elle me fit mille questions fur les mœurs des Persans, & sur la maniere de vivre des Persanes : il me parut que la vie du Serrail n'étoit pas de son goût, & qu'elle trouvoit de la répugnance à voir un homme parrage entre dix ou douze femmes. Elle ne pût voir sans envie le bonheur de l'un, & sans pitié la condition des autres. Comme elle aime la lecture, sur tout celle des Poètes,. & des Romans; elle fouhaita que je lui parlaffe des nôtres : ce que je lui en dis redoubla sa curiosité : elle me pria de lui faire traduire un fragment de quelques-uns de ceux que j'ai aportez. Je lui fis & je lui envoyai quelques jours après un Comte Perfan: peut-être feras tu bien aife ide le voir travesti.

Du TEMS de Cheik-ali Can, il yavoit en Perfe une femme nommée Zulema : elle [çavoir par cœur tout le faint Alcoran : il n'y avoit point de Dervis qui entendit mieux qu'elle les Traditions des Saints Prophetes; les Dockeurs Arabes n'avoient rien dit deh mylterieux, qu'elle n'en comprit tout les sens : & elle joignoit à tant de connoisfances un certain caractere d'espritenjoité, qui laissoit à peine deviner, si elle vouloit amuser ceux à qui elle parloit, ou les instruire.

Un jour qu'elle étoit avec ses Compagnes dans une des sales du Serrail; une d'elles lui demanda ce qu'elle pensoit de l'autre vie, & si elle ajoûtoit soi à cette ancienne Tran

.147

dis n'est fait que pour les hommes.

C'eft le senument commun, leut dicelle, il n'y a rien que l'on n'ait fat pour dégrader nôtre Sexe : il y a même une Nition tépandué par toure la Perse qu'on apelle la Nation Juive, qui sourient pat l'autorité de ses Livres sacrez, que nous n'avons point d'ame.

Ces opinions fi injurienfes n'ont d'autre otigine que l'orgueïl des hommes, qui veulent potter leur fuperiorite au-delà même de leur vie, & ne penient pas que dans le grand jour, toutes les Créatures parolttont devant Dieu comme le néant; ans qu'il y ait entr'elles de prérogatives, que

celles que la vertu y aura miles.

Dieu ne se bornera point dans ses récompenses se comme les hommes qui auront vécu, & bien use de l'Empire qu'ils ont cit bas sur nous, s'eront dans un Paradis plein de beautez celestes & ravissantes, & telles que si un mortel les avoit vuës, il se donnetoit aussi-tôt la mort dans l'impatience d'en joilit: aussi les feronnes vertueurs se iront dans un lieu de delices, où elles feront enyvrées d'un torrent de voluptez avec des hommes divins, qui leur seront soumes; chacune d'elle aura un Serrail dans lequel ils steont ensermez, & des Eunuques encore plus sidèles que les nôtres pour les garder.

J'ai lû, ajoûta-t'elle, dans un Livte Arabe qu'un homme nomme İbrahim étoit d'une jaloufie insuportable: il avoit douze femmes extrêmement belles, qu'il traitoit d'une maniere trés dure: il ne se fioit plus à les Eunuques, ni aux murs de son Sertail; il les tenoit presque toûjours sous la clef ensermées dans leur chambre sans qu'elles pussent le voir, ni se parler, car il étoir même jaloux d'une amusite innocente e toutes ses actions prenoient la teinture de la brutalité paturelle; jamais une douce parolene sortie de sa boutalité paturelle; jamais une douce parolene sortie de sa bouche; se jamais, il ne fit un moindre signe, qu'il n'ajoutat que chose à la rigueur de leur csclayage.

Un jour qu'il les avoit toutes affemblées dans une fale de fon Serrail, une d'entr'elles plus hardie que les autres, lui reprochafon mauvais naturel. Quand on cherche si fort les moyens de se faire craindre, lui dit-elle, on trouve toujours auparavant ceux de se faire hair : nous sommes si male heureuses que nous ne pouvons nous empêcher de defirer un changement : d'autres à ma place souhaiteroient vôtre mort ; je ne fouhaite que la mienne; & ne pouvant esperer d'être separée de vous que par là, il me fera encore bien doux d'en être feparce. Ce discours, qui auroit dû le toucher, le fit entrer dans une furieuse colere : il tira son poignard, & le lui plongea dans le fein. Mes cheres compagnes, dit-elle, d'une voix mourante, si le Ciel a pitié de ma vertu, vous ferez vangées : à ces mots elle quitta cette vie infortunée pour aller dans le sejour des délices, où les femmes qui ont bien vecu , je ii ffent d'un bonheur, qui se renouvelle toujours.

D'abord elle vit une prairie riante, dont la verdure étoit relevée par les peintires des fleurs les plus vives; un ruifican dont les eaux étoient plus pures que le Crista', y

fai-

faisoit un nombre infini de détours : elle entra enfuite dans des boccages charmans, dont le filence n'étoit interrompu que par le doux chant des oiseaux : de magnifiques lardins fe presenterent ensuite : la nature les avoit ornez avec sa simplicité, & toute sa magnificence: elle trouva enfin un Palais superbe préparé pour elle, & rempli d'hom-

mes celestes destinez à ses plaisirs.

Deux d'entr'eux se presenterent auffi-tôt pour la deshabiller : d'autres la mirent dans le bain, & la parfumerent des plus délicieuses essences: on lui donna ensuite des habits infiniment plus riches que les siensis aprés quoi on la mena dans une grande fale, où elle trouva un feu fait avec des bois odoriferans; & une table couverte de mets les plus exquis. Tout sembloit concourir au ravissement de ses sens: elle entendoit d'un côté une Musique d'autant plus divine qu'elle étoit plus tendre : de l'autre elle ne voyoit que des danses de ces hommes divins, uniquement occupez à lui plaire. Cependant tant de plaifirs ne devoient servir qu'à la conduire insensiblement à des plaifirs plus grands. On la mena dans fa chambre; & aprés l'avoir encore une fois deshabillée, on la porta dans un lit superbe. où deux hommes d'une beauté charmante le reçûrent dans leurs bras. C'est pour lors qu'elle fut en vrée . & que ses ravissemens pafferent même ses desirs. Jersuis toute hors de moi, leur disoit-elle, je croirois mourir, si je n'étois sure de mon immortalité : C'en est trop, laissez-moi : je succombe fous la violence des plaifirs. Oui , vous rendez un peu le calme à mes sens ; je commence

150

mence à respirer, & à revenir à moi-même, D'où vient que l'on a ôté les slambeaux? Que ne puis-je à present considérer vôtre beauté divine? Que ne puis-je voir.... Mais pourquoi voir? Vous me faites rentter dans mes premiers transports. O Dieux, que ces tenebres sont aimables! quoi je serai immortelle, & immortelle avec vous? Je serai..., Non, je vous demande grac ear je vois bien que vous êtes des gens à ren

demander jamais.

Après plusieurs commandemens réiterezelle fut obeie : mais elle ne le fut que lors qu'elle voulut l'être bien ferieusement: elle se reposa languissamment, & s'endormit dans leurs bras. Deux momens de sommeil réparerent la lassitude : elle reçut deux baisers qui l'enflammerent soudain, & lui firent ouvrir les yeux. Je fuis inquiéte, dit-elle; je crains que vous ne m'aimiez plus : C'étoit un doute, dans lequel elle ne vouloit pas refter long tems : auffi cutelle avec eux rous les éclairciffemens qu'elle pouvoit defirer. Je suis desabusee, s'ècriat'elle; pardon, pardon, je suis surc de vous : vous ne me dites rien; mais vous prouvez mieux que tout ce que vous me pourriez dire. Oiii, oiii, je vous le confesse : on n'a jamais tant aimé : mais quoi! vous vous disputez tous deux l'honneur de me perfuader? Ah fi vous vous disputez: fi vous joignez l'ambition au plaifir de ma défaite ; je suis perdue ; vous serez tous deux vainqueurs, il n'y aura que moi de vaincue: mais je vous vendrai bien cher la: victoire.

Tout ceci ne fut interrompu que par le jour ;

jour ; fes fidelles & aimables domeftiques entrerent dans fa chambre ; & firent lever ces deux jeunes hommes que deux vieillates ramenerent dans les lieux où ils étoient gatdez pour ses plaisirs. Elle se leva ensuite . & parut d'abord à cette Cour idolâtre dans les charmes d'un deshabille simple, & enfuite, couverte des plus somptueux ornemens. Cette nuit l'avoit embellie : elle avoit donné de la vie à son tein . & de l'expression à ses graces. Ce ne fut pendant tout le jour que Danses, que Concerts, que Feitins, que leux, que promenades; & l'on remarquoit qu'Anais se deroboit de tems en tems, & voloit vers fer deux jeunes Heros; après quelques précieux instans d'entrevûe, elle revenoit vers la troupe qu'elle avoit quittée, toujours avec un vifage plus ferain. Enfin fur le foir on la perdit tout-à-fait ; elle alla s'enfermer dans le Serrail où elle vouloit, disoit-elle, faire connoissance avec ses captifs immortels. qui devoient à jamais vivre avec elle. Elle visita donc les apartemens de ces lieux les plus reculez, & les plus charmans, où elle compta cinquante esclaves d'une beauté miraculeuse: elle erra toute la nuit de chambre en chambre, recevant par tout des hommages toûjours differens, & toûjours les mêmes.

Voulà comment l'immortelle Anaïs paffoit sa vie, tantôt dans des plaisirs éclatans, tantôt dans des plaisirs solitaires, admirée d'une troupe brillante, ou bien aimée d'un amant éperdu': souvent elle quittoit un Palais encha té, pour aller dans une grotte champêtre: les fleuts sembloient naîte fous ses pas, & les jeux se presentoient en foule au devant d'elle.

Il y avoit plus de huit jours qu'elle étoir dans cette demeure heureuse, que toujours hors d'elle-même; elle n'avoit pas fait uneseule reflexion : elle avoit joui de son bonheur sans le connoître, & sans avoir eu un feul de ces momens tranquilles, où l'ame se rend , pour ainsi dire , compte à ellemême, & s'ecoûte dans le filence des paffions.

Les bienheureux ont des plaifirs fi vifs, qu'ils peuvent rarement jouir de cette liberte d'esprit : c'est pour cela qu'attachez invinciblement aux objets presens; ils perdent entierement la mémoire des choses paffees; & n'ont plus aucun fouci de ce qu'ils ont connu, ou aime dans l'autre vie.

Mais Anais dont l'esprit étoit vrayement Philosophe, avoit passe presque toute sa vie à méditer : elle avoit pouffe ses réflexions beaucoup plus loin, qu'on n'auroit dû l'entendre d'une femme laisse à ellemême. La retraite austere que son mari lui avoit fait garder, ne lui avoit laisse que cet avantage : C'est cette force d'esprit, qui lui avoit fait mépriser la crainte, dont fes Compagnes étoient frapées; & la mort. qui devoit être la fin de ses peines & le commencement de sa felicité.

Ainsi elle sortit peu à peu de l'yvresse des plaifirs, & s'enferma feule dans un apartement de son Palais. Eile se laissa aller à des réflexions bien douces sur sa condition paffée, & sur sa felicité presente : elle ne pût s'empêcher de s'attendrir fur le malheur de ses Compagnes : on est sensible à

des

PERSANES.

des tourmens que l'on a parragez. Anais ne se tint pas dans les simples bornes de la compassion; plus tendre envers ses infortunées, elle se sentit portée à les secourir.

Elle donna ordre à un de ces jeunes hommes, qui étoient auprés d'elle, de prendre la figure de son mari; d'aller dans son Serrail i de s'en rendre maître ; de l'en chaffer, & d'y rester à sa place, jusqu'à ce

qu'elle le rapellat.

L'execution fut prompte ; il fendit les airs; arriva à la porte du Serrail d'Ibrahim, qui n'y étoit pas. Il frape, tout lui est ouvert : les Eunuques tombent à ses pieds; il vôle vers les apartemens où les femmes d'Ibrahim étoient enfermées : il avoit en paffant pris les clefs dans la poche de ce jaloux, à qui il s'étoit rendu invisible. Il entre, & les surprend d'abord par son air doux & affable : & bien-tôt aprés il les surprend davantage par ses empressemens, & par la rapidité de ses entreprises : toutes eurent leur part de l'étonmenent ; & elles l'auroient pris pour un fonge, s'il y cut eu moins de réalité.

Pendant que ces nouvelles Scenes fe jouent dans le Serrail; Ibrahim heurte, fe nomme, tempête & crie : aprés avoir effuyé bien des difficultez ; il entre, & jette les Eunuques dans un desordre extrême : il marche à grands pas ; mais il recule en arriere, & tombe comme des nues quand il voit le faux Ibrahim sa véritable image. dans toutes les libertez d'un Maître. Il crie au fecours : il veut que les Eunuques lui aldent à tuer ces imposteur; mais il n'est pas ob. i : il n'a plus qu'une bien foible ref-Tome II.

LETTRES

fource; c'est de s'en raporter au jugement de ses femmes. Dans une heure le faux Ibrahim avoit seduit tous ses juges : il est chaffe & traîné indignement hors du Serrail, & il auroit recu la mort mille fois, fi fon rival n'avoit ordonné qu'on lui fauvât la vie. Enfin le nouvel Ibrahim resté maître du champ de bataille, se montra de plus en plus digne d'un tel choix, & fe fignala par des miracles jufqu'alors inconnus. Vous ne ressemblez pas à Ibrahim, difoient ces femmes. Dites, dites plutôt quecet imposteur ne me ressemble pas, disoit le triomphant Ibrahim : comment faut-il faire pour être votre Epoux; si ce que je fais ne fuffit pas?

Ah nous n'avons garde de douter, dirent les femmes. Si vous n'êtes pas Ibrahim, il nous suffit que vous ayez fi bien mérité de l'être : vous êtes plus Ibrahim en un jour, qu'il ne l'a été dans le cours de dix années. Vous me promettez donc. reprit-il, que vous yous déclarerez en ma; faveur contre cet imposteur. N'en dout pas, dirent-elles, d'une commune voix: nous vous jurons une fidélité éternelle : nous n'avons été que trop long-tems abusces: le traître-ne soupconnoit point nôtre vertu : il ne soupconnoit que sa foiblesse : nous voyons bien que les hommes ne font point faits comme lui ; c'est à vous sans doute qu'ils ressemblent : si vous sçaviezcombien vous nous le faites hair. Ah ievous donnerai fouvent de nouveaux fujets de haine, reprit le faux Ibrahim: vous ne connoiffer point encore tout le tort qu'il yous a fait. Nous jugeons de son injustice

par la grandeur de nôtre vengeance, re-Prirent-elles. Oui, vous avez raison, dit. l'homme divin, j'ai mesuré l'expiation au crime : je suis bien aise que vous soyez contentes de ma maniere de punir. Mais, dirent ces femmes, fi cet impolteur revient, que ferons-nous ! Il lui feron, je crois, difficile de vous tromper, répondit-il, dans la place que j'occupe auprés de vous, on ne se soutient gueres par la ruse, & d'ailleurs je l'enverrai fi loin, que vous n'entendrez plus parler de lui : pour lors je prendrai fur moi le foin de vôtre bonheur je ne ferai point jaloux, je sçaurai m'assurer de vous fans vous gêner, j'ai affez bonne opinion de mon mérite, pour croire que vous me serez fideles : si vous n'êtiez pas vertueuses avec moi, avec qui le seriez-vous? Cette conversation dura long-tems entre lui & ces femmes, qui plus frapées de la difference des deux Ibrahims, que de leur ressemblance, ne songeoient pas même à se faire éclaireir de tant de merveilles. Enfin le mari desesperé revint encore les troubler : il trouva toute sa maison dans la joye, & les femmes plus incrédules que jamais. La place n'étoit pas tenable pour un jaloux : il fortit furieux , & un inftant aprés le faux Ibrahim le suivit, le prit, le transporta dans les airs, & le laissa à quatre cens lieuës de là.

O Dieux! Dans quelle défolation to trouverent ces femmes dans l'abience de leur cher Ibrahimi Déja leurs Eunuques avoient repris leur severité naturelle : toute la maison étoit en larmes : elles s'innaginoient quelquefois que tout ce qui leur

2 etoi

116 étoir arrivé , n'étoit qu'un fonge : elles fe regardoient toutes les unes les autres; & se rapelloient les moindres circonstances de ces étranges avantures. Enfin Ibrahim revint toffjours plus aimable: il leur parut que son voyage n'avoit pas été pénible : le nouveau Maître prit une conduite si oposée à celle de l'autre qu'elle furprit tous les voifins. Il congedia tous les Eunuques ; rendit sa maison accessible à tout le monde ; il ne voulut pas mê; me souffrir que ses femmes se voillassent; c'étoit une chose affez singuliere de les voir dans les festins parmi des hommes aussi libres qu'eux. Ibrahim crût avec raison que les coutumes du pais n'étoient pas faites pour des Citoyens comme lui. Cependant il ne se refusoit aucune dépense, il diffipa avec une immense profusion les biens du jaloux, qui de retour trois ans après des pais lointains où il avoit été transporté, ne tronva plus que ses femmes, & trente- fix enfans.

A Paris le 26. de la Lune de Gemmadi 1, 1720

#### LETTRE CXXXVI.

#### RICA à USBEK.

A \*.\*.\*.

Voici une Lettre, que je reçûs hier d'un Sçavant : elle te paroîtra finguliere.

#### Monsieur

Il. y a fix mois que j'ai recuiilli la facessfion d'un Oncle test robe, qu'imà laisse inque a fix can mille livres; & une maison suberbament meuble. Il y a plassif u'avoir du bien lors qu'en en spai fair saire en bon usage. Y e n'ai point d'ambiten, ni de gost pour les plaisses; se l'airpoire d'ambiten, ni de gost pour les plaisses; se l'airpoire d'oui d'un septemé dans un Cabines; on je méne le vied d'un Spavant; c'est duns ce lieu que l'on vrouve un curieux ameters de la viverable antiquit on.

Lorfquemon Oncle eut fermé les yeux, j'aurois for s fouhaité de le faire enterrer avue les cérémonies observées par les anciens Grecs, & Remains: ami je n'avois pour lors ni Lackrymatoires, ni Umes,

ni Lampes antiques.

Mais depuis je me suis bien pouvou de ces préieussir raveixes, vily a quelques jeurs que je ovus dis ma vassifalle d'argent pour acheter une lame de zerre, qui avois servi à un philosphe Stricties, que me fuit défait de teutes legilacs; abost mon Oncla avoit convert présque tous les murs de ses aparesmess, pour avoir un petit miroir un puysélé, qui fut autressois à l'assage de Virgile: je fait charmé d'y voir ma siguer exprossencé, au lieu de celle du Cigne de Manteire. Ce n'ess pares : j'ai acheté cens

cent Louis d'Or cinq ou fix pieces de monnoye de curve, qui avoit cours il y a deux mille ans. Je ne sçache pas avoir à present dans ma maison un feul meuble, qui n'ait été fait avant la décadence de l'Empire. T'ai un petit Cabinet de Manuscrits fort précieux, & fort chers : quoi que je me sue la vuë à les lire , j'aime beaucoup mieux m'en fervir: que des exemplaires imprimez, qui ne sont pas fi corrects & que tout le monde a entre les mains. Quoique jene forte prefque jamais , je ne laiffe pas a'avoir une paffion démefurée de connoître tous les anciens chemins , que étoient du tems des Romains. Il y en a un qui est près de chez moi, qu'un Proconcul des Gaules fit faire il y a environ douze cens ans , lor que je vais à ma maison de campagne ; je ne manque jamais a'y paffer , quoi qu'il foit très incommode, & qu'il m'allonge de plus d'une liene: Mais ce qui me fait enrager pe eft qu'on y a mis de potenux de bois de distance en distant: , pour marquer l'éloignement des Villes voisines : je suis deseperé de voir ces miserables Indices, au lieu des Colonnes milliaires , qui y écoient aurrefois ; je ne doute pas que je ne les fasse établir par mes Hiritiers , & que je ne les engage à cette depense par mon Testament. Si vous avez, Monsieur, quelque Manuscrit Persan , vous me ferez plaifir de m'en accommoder : je vous le payerai tout ce que vous voudrez; & je vous donnerai par dessus le marché quelques Ouvrages de ma façon, par lefquels vous verrez que je ne fuis point un membre. inutile de la République des Lettres : Vous y remarquerez entr'autres une Difertation , où je prouve que la Couronne dont on se servoit autrefois dans les triomphes , étoit de chêne , en non pas de laurier : vous en admirerez, une autre, où je prouve par de dostes conjectures tirées des plus graves Auteurs Grees, que Cambifes fut bleffé à la jambe gauches. 

#### FRAGMENS d'un ancien MYTHOLOGISTE.

Dan une ssa près des Oreades il rà juit un un man qui avois pour pere Eole, Dieu des Vents, & pour mere une Nymphe de Caladonie, On dit de lui qu'il appir tout seul à compter avec ses soignes, oque des l'àge de quatre ani, si dissipre de pa des l'age de quatre ani, si dissipre apart vouls ui donner une segue de lation, au lieu d'une s'er si reconnut la tromperie, & la jetapar vouls d'une d'er si reconnut la tromperie, & la jetapa per terre.

Dèt qu'il fut grand, son pere lui apprit le secret d'ensemer les Vents dus une O. Ve, qu'il vendoit enssité à tous les Veyageurs: mais comme la marchandis n'étoit pas fort prisée dans son Pays, il le quitta, & se le mit à courir le monde, en compagnie de l'aveugle Dieu du Hazard.

Il apprit dans ses voyages que dans la Betique l'or reluisois de toutes particela fit qu'ily précipira fort mal lly sur sort mal respi de Saturne, qui regnoit pour lors: mais ce Dieu ayant quitté la terre, il s'avisa d'aller dans tous les Carrescurs, où

l

il crinit fans cest a sune voix rauque: Peuples de Beispue, voor terpet sier riches, paece que vous avez de l'or & de l'argent; voère erreur me fais pissé: cropez moi, paister le Paya de voilt métaux or vanez dans l'Empired el l'magination. O se vous promess des richesses, qui vous éconnerour vousmênes. Aussil-toi clouveir une grande parie des Outres qu'il avoir apportées, & il distribua de sa Marchandis à qui en voolur.

Le lendémain il revint dant let mêmes Carréfours, & il t'écl'a: Peuples de Beique, voulezvous être tiches l'Imaginez-vous que ple le fuis beaucoup, ég que vous l'étes beaucoup auffi: metrezvous sous leur mains dans l'éprit, que vôtre fortune a doublé pendant la nuis: levez-vous enfuire, & fi vous avez des Créanciers: allez-les pays de ce que vous avez imaginé, ép distre-leur d'i-

maginer à leur tour.

Il reparut quelques jours aprés , & il parla ainfi : Peuples de Berique , je vois bien que votre imagination n'eft pas fi vive , que les premiers jours ; laiBez vous conduire à la mienne : je mettrai tous les matins devant vos yeux un écriteau, qui fer & pour vous la fource des richeffes : vous n'y verrez que quatre paroles ; mais elles feront bien fignificarives : car elles régleront la dot de vos femmes , la legitime de vos enfans, le nombre de vos domestid ques: en quans à vous , dit-il , à ceux de la troupe qui étoient le plus près de lui ; quant à vous . mes chers enfans, je puis vous appeller de cenom, ear vous avez reçu de moi une seconde naiffance; mon écriteau decidera de la magnificence de vos équipages , de la somptuosité de vos Festins , du nombre & de la penfion de vos maîtreffes.

A quelques jours de là il arriva dans le C strefeur tout essouffé, és transperté de colere il s'écria : Peuples de Besique; je vous avois confeille d'imagintr. Ó je voit que vous ne les faires pas: Ebbien a prejent je vous l'endenne. L'à desse list quiteta brissquement: mais la résexion le rappella sur 
es pas. J'apprein que quelque-uns de vous sont 
assert l'abbie pour conserver leur or . É luir 
argent: encore passe pour l'argent ; mais pour de 
100 ... pour de l'or ... Ab cela memet dans une 
indignation ... Je jure par mes Outres sarvées; 
que s'ils ne viennent me l'apporter, y els punirai 
severement puis il ajchta d'un air cout-à-sat perfaissfr-croyez-vous que ce s'out pour garder ce smiferables métanx, que se vous les demandel. Une 
marque de ma candeur, ¿es que lo s'oux vous me 
les apportâtes il y a quelques jours, je vous su 
rends s'un le champ la moisté.

Le lendemain on l'apper cut de loin , & on le viti s'infinuer avec une voix douce & flatteufe : Peuples de Betique , j'approns que vous avez une partie de vos treforts dans les Pays étrangers ; je vous prie , faites-les moi venir , vouis me ferc y haifir a b je vous un aurai une reconociflance (turnelle.

Le fli a Eele parloit à des geniquis à vasient pas grande envice de ries i lin purent pourents element en grande envice de ries il ne purent pourents elementaire mais represent courage, il hazarda encorame peinie priere. I fissi que vous avoix des pieseres prieciențeis au nom de Jupiters, defaites vous parvin comme ces forest de chofis s' defaites vouse a, vous dis-je: s' vous ne le pouvez pas par vous memere, je vous denneral des hommes a' affaires excellents; que de richoffes vous confeille (10 ii. je vous promes; tous ca qu'il y aura de plut pur dans mes Outers; tous ca qu'il y aura de plut pur dans mes Outers.

Enfin il monta sur un treteau, & prenant une voix plus assurée, il die : Peuples de Besique, j'ai comparé l'heureux état dans lequel vous êtes,

AVIG

avec celui, ed je vous travari, lorjque j'arrivaisie: ; je vous vois le plus riche Peuple de la terre mais pour abever voire fertune, jeoffreq que je vous sictla moité de vos biens. A ces mots, d'une aile legere le fils d'Eole diparus, & laiffa fes Auditeurs, dans uve conferenation inexprimable; ce qui fit qu'il revour le lendemais, & parla ainfi. Je ma perque bier que mon dijeour vous déplus extrênement. E bien prenté que je ne vous aprire dit: de frois la moité c'eft troj il n'y a qu'à prendre d'autres expédient pour arriver au but que je me fuis propôfs affembions nos richeffes dans un même entrois y nous le pouvous facilement, car elles ne tiement pas un gros Volume z'auffi-où il en disparu les trois quatres.

A Paris le 3. de la Luns de Chahban 1720.

## LETTRE CXXXVII.

#### RICA à NATHANAEL LEVIS Médecin Just à Livourne.

TU me demandes ce que je pense de la vertu des Amulettes, & de la pusitant de des Talismans. Pourquoi r'adresse-tu à moi? Tu és Juis, & je suis Mahometan; c'est-à-dire que nous sommes tous deux bien crédules.

Je porte tolijours fiir moi plus de deux mille passages du Saint Alcoran; j'attache à mes bras un petit paquet, où sont certes les noms de plus de deux cens Dervis; Ceur d'Ali, de Fatmé, & de tous les puis, sont cachez en plus de vingt endroits de mes habits.

Cependant je ne desaprouve point ceux qui rejettent cette vertu que l'on attribué à de certaines paroles : il nous est bien plus difficile de répondre à leurs rassonnemens, qu'à eux de répondre à nos ex-

périences.

Je porte tous ces chiffons facrez pat une longue habitude, pour me conformer à une pratique univerfelle: je crois que s'ils n'ont pas plus de vertu que les bagues & sautres ornemens dont on fe pare, ils n'en ont pas moins; mais toi tu mets toute ta confiance fur quelques lettres myférieufes; & fans cette fauvegarde, tu firois dans un efffoi continuel.

Les hommes sont bien malheureux: ils flottent sans cesse entre de fausses esperances & des craintes ridicules: & au lieu de s'apuyer sur la raison, ils se sont des monstres qui les intimident, ou des fantômes

qui les seduisent.

Quel effet veux-tu que produife l'arrangement de certaines lettres ? Quel effet veux-tu que leur dérangement puiffe toubler ? Quelle selation ont-elles avec les vents, pour apaifer les tempêres ; avec la poudre à Canon, pour en vaincre l'effort; avec ce que les Médecins apellent l'humeur peccante, & la cause morbifique des maladies, pour les guérir ?

Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ceux qui fairguent leur raison pour lui faire raporter de certains évenemens à des vertus occultes, n'ont pas un moindre effort à faire, pour s'empêcher d'en voir la vérita-

ble cause.

Tu me diras que de certains prestiges

164

ont fait gagner une bataille : & moi je te dirai qu'il faut que tu t'aveugles, pour ne pas trouver dans la fituation du tertain; dans le nombre, ou dans le courage des Soldars; dans l'experience des Capitaines, des caufes fuffilantes pour produire cet effet dont tu veux ignorer la caufe.

Je te paffe pour un moment qu'il y ait des preftiges : paffe-moi à mon tour pour un moment qu'il n'y en ait point : car cela n'est point impossible : Cette concession que tu me fais , n'empêche pas que deux armées ne puissent le battre : veux-tu que dans ce cas-là , aucune des deux ne puisse remporter la vidôner la vidôner la vidêner.

Crois-tu que leur fort restera incertain jusqu'à ce que quelque puissance invisible vienne le déterminer? Que tous les coups seront perdus, toute la prudence vaine, &

tout le courage inutile?

Penfes tu que la mort dans ces occasions renduë presente de mille manieres, ne puisse pas pro luire dans les esprits ces terreurs paniques, que tu as tant de peine à expliquer? Veux-tu que dans une armée de cent mille hommes, il ne puisse pas y avoir un seul homme timide; Crois tu que le découragement de celui-ci, ne puisse pas produire le découragement d'un autre ; que le second qui quitte un troisième, ne lui fasse pas bien-tôt abandonner un quatriéme? Il n'en faut pas davantage pour que le desespoir de vaincre saissife soudain toute une atmee, & la faififfe d'autant plus facilement qu'elle se trouve plus nombrenfe.

Tout le monde sçait & tout le monde

fent que les hommes, comme toutes les Créatures qui tendent à conferver leur Etre, aiment paffionnement la vie. On scait cela en general, & on cherche pourquoi dans une certaine occasion particuliere, ils ont

craint de la perdre ?

Quoi que les Livres facrez de roures les Nations foiént remplis de ces terreurs paniques ou furnaturelles, je n'imagine rien de fi frivole; parce que pour s'affurer qu'un effet, qui peut êrre produit par cent mille caufes naturelles, elt furnaturel; il faur avoir auparavant examiné, fi aucune de ces caufes n'a agi, ce qui eft imposfible.

Je ne t'en dirai pas davantage, Nathahaël, il me semble que la matiere ne mérite pas d'être si sérieusement traitée.

De Paris le 10, de la Lune de Chahban 1710.

P. S. Comme je finisfois, j'ài entendu
Cerier dans la ruë une Lettre d'un
Médecin de Province à un Medecin de
Paris (car ici toutes les bagatelles s'impriment, se publient, & s'achetent); j'ai
crû que je ferois bien de te l'envoyer,
parce qu'elle a du raport à nôtre sliejt; il
y. a bien des choses que je n'entens pas:
mais toi qui és Médecin, tu dois entendre
le langage de tes Confretes.

D'un Medecin de Province à un Medecin de Paris.

L y avoit dans nâire Ville un malade, qui ne dormoir point depuis trente-cing jours: son Medecin lui ordonna l'Opium mais il ne pouvoit se réfoudre à le prendre : er il avoit la coupe à la main, qu'il étoit plus indeterminé que jamais ; enfin il dit Monfieur je vous demande quarà fon Medecin. tier feu! ment jufqu'à demain : je connois un homme qui n'exerce pas la Medecine, mais qui a chez lui un nombre innombrable de remedes contre l'infomnie ; fouffrez que je l'envaye querit , & fi je ne dors pas cettenuit , je vous promets que je revienarai à vous. Le Medecin congedié , le malade fit firmer les rideanx, & dit à un petit laquais; tien , va - t'en chez Mr Anis , & dis-lui qu'il vienne me parler. Mr Anis arrive: Mon cher Mr Anis , je me meurs ; je ne puis dormir , n'auriezwous point dans votre boutique la C. du G. on bien quelque Livre de dévotion compose par un R. P. J. que vous n'ayez pas pû vendre. Car fouvent les remedes les plus gardez font les me lleurs. Monsieur , dit le Libraire , j'ai chez moi la Cour faince du Pere Caussin en fix Volumes à vos e fervice; je vais vous l'envoy r; je souhaitte que v. us vous en trouviez bien: si vous voulez les Cenvres du Reverend Pere Rodriguez Jesuite L. pa nol; ne veus en fuites faute: ma s croyezmoi , tenons nous en au Pere Caufin , l'effere avec l'aide de D eu q l'une période du Pere Caussin vous fera autan: d'effet , qu'un ficillet tout entier de la C. du G. Là dessus Monfieur Anis fortit , & couun chercher le remede à fa Boutique. La Cour /ainte fainte arrives on en fecois el apondre : le fils du malade jeune Ecolier commonce à la live : il en fonisle premier l'effet, à la seconde page il ne prononçoie plus que d'une voix mat articulée, de dis actual la Compagnie se sentone en sur instant cont vonfla excepci le matade, qui apris avoir longtems éprouvé ; assopris de la fin.

Le Medecin arrive de grand matin: Eb bim a t'on pris mon Ojum 1 On ne lui repond' even: la famine, la fille, le petit garçon tous transportes de joye lui montrente le Pere Caussin. Il demante ce que c'est on lui dit : vivel e Pere Caussin; il faut l'envoyer relier : qui l'ui cit di 1 Qui l'ui ceu l'Us d'un mitale : teure y, Monsieur, voyez donc le Pere Caussin i c'est ce volume-là qui a fuit dormir mon pete : c'es l'adospun o de la qui a fuit dormir mon pete : c'es l'adospun o la lege de compete de caussin i c'est ce volume-là qui a fuit dormir mon pete : c'es l'adospun o la la compete compe

me elle s'étoit paffée,

Le Medecin étoit un homme subtil , rempli des mysteres de la Cabale , & de la puissance des paroles & des Esprits : cela le frapa ; & aprés plusieurs reflexions il résolut de changer absolument sa pratique. Voilà un fait bien fingulier, difoit-il. Fe tiens une expérience, il faut la pous r plus loin. Eb pourquoi un esprit ne pourroit il pas transmettre à fon Ouvrage, les mêmes qualitez, qu'il a luimêmet Ne le voyons-nous pas tous les jours ? Au moins cela vaue-il bien la peine de l'effayer : je suis las des Apoticaires ; leurs Sirops , leurs Tuleps , & toutes les Drogues Galeniques ruïnent les malades Gleur santé : changeons de métode; éprouvons la vereu des Esprits. Sur cette idée il dreffa une nouvelle Pharmacie, comme vous allez voir par la description que je vous vais faire des trincipaux remedes qu'il mit en pratique.

#### Tisanne purgative.

Prince vivis faillled de la Engique d'Ariflote est frece deux fielles d'un Francé de Théologis Scholaftique le plus aigu, comme par extemple dus fabris ser quatre de Paracelfs une d'Aviennes fix d'Avercès; rois de Poppir; autant de Ploins autant de Jambliques faires influer le teux predats 4 ploins quatre prijes par jourdant 4 hours & prency en quatre prijes par jour-

# Purgatif plus violent.

Prenez dix A\*\*, du C\*\*\*, concernant la B\*\* & la C\*\*, des I.\*\*, fairer les difiller au bain Marie, mortifiez une goûte de l'humeur acre & piquante qui en viendra dans un verte d'eau commune: avalez le tout avec confiance.

# Vomitif.

Resex six Harangues, une douzaine d'Orassons funibres indisperaments, prenaut garde pourtaine de me point se settiet de M de N. 3 un Recuisi de mouveaux Operas, cinquante Romans, traste Mémoires nouveaux mettre le cout dans un marax, laisse, et en displicion pendant deux jeurs, puis faitet le dissilier au seu de fable : & se seut cela ne sussilier au seu de fable : & se

### Autre plus puissant.

Prenez une feiille de papier marbré, qui ait serve vi à couvrir un recucil des pieces des J. F. faires l'infuser l'épace de trois minutes, faires chausser une cuillerée de cette infusion, & avalez.

Re∃

Remede très-simple pour guerir de l'Asthme.

Lifez tous les Ouvrages du Reverend Pere Maimbourg ci-devant Jefuite , prenans garde de su vous arrêter qu' à la fin dechaque periode, & vous fensitez la faculté de réfirer vous revenir peu à peu fans qu'il foit besoin de réssever le remede.

Pour préserver de la Galle, Gratelle, Tigne, Farcin des Chevaux.

Prenez trois Categories d'Aristore, deux degree: Metaphysiques, une Distriction, six Vers de Chapelain, une Profestirie des Lettres des Mr l'Abbi de S. Cyran; Ecruvz le tous sur un morceau dopapier, que vous plierte, a astacherez à un ruban ». O porterez au ol.

Miraculum Chymicum de violenta fermentatione cum fumo, igne, & flammâ.

Misce Quesaellianam infessonem, cum infessone Lademaniana; fiar fermentatie cum magna vi; imptus, G. tonitru, actid pygaantibus, G. tovicem penetrantibus, alcalinos salets: fet Evaporatios atdentum spirium; pene liquorem fermentatum in Alembico: nibil inde extrabes, G. nibil invenies, nife capu mortuum.

#### Lenitivum.

Recipe Molina Anodini chartas duas: Efcobaris relaxativi paginas fex i Pafquii emollientis folium unum: infunde in aqua communis fb i i i j ad com P 3 fum-

#### LETTRES

fumptionem dimidia p vriis colentur & exprimantur ; & in expressione dissolve Bauni detersivi ; & Tamburini abluentis folia iii.

Fiat Clifter

In Clorofim, quam vulgus pallidos Colores, aut febrim amatoriam appellat.

Recipe Aretini figuras quatuor 3 R. Thoma Sanehii de Matrimonio folia ii.infundantur in aqua communis libras quinque.

Frat ttifana aperiens.

Voilà les Drogues, que nôtre Médecin mit en practique, avec un succez imaginable. Il ne vouloit pas, disoit-il, pour ne pas fuiner ses malades, employer des remedes rares, & qui ne se trouvent presque points comme par exemple, une Epitre dedicatoire, qui n'air fait bâiller persones une Préface trop courte: un Mandement fait par un Teveque, & l'ouvrage d'un Jansenste mepris par un Jansenste, ou bien, admiré par un Jesúte: Il disoit que ces fortes de remedes ne sont el aquelle il avoit un antipathie insurmontable.

### LETTRE CXXXVIII.

Usbeka Rhedi.

A Venise.

Ly a long-tems que l'on, a dit que la bonne foi étoit l'ame d'un grand Ministre. Un Un particulier peur joilir de l'obscurté où il settouve; il ne se décredite que devant quelques gens; il se tient couvert devant les autres: mais un Ministre qui manque à la probité, a autant de témoins, autant de Juges, qu'il y a de gens qu'il gouverne.

Oserai-je le dire ? le plus grand mal que fait un Ministre sans probité, n'est pas de desservir son Prince, & de rusoer son peuple : il yén a un autre, à mon avis, mille fois plus dangereux ; c'est le mau-

vais exemple qu'il donne.

Tu sçais que j'ai long-tems voyagé dans les Indes, i'v ai vû une Nation naturellement genereuse, pervertie en un instant depuis le dernier des Sujets jusqu'aux plus grands, par le mauvais exemple d'un Ministre : j'y ai vû tout un Peuple chez qui la generosité, la probité, la candeur & la bonne foi, ont passé de tout tems pour les qualitez naturelles, devenir tout à couple dernier des Peuples, le mal se communiquer, & n'épargner pas même les membres le faints; les hommes les plus vertueux faire des choses indignes; & violer dans toutes les occasions de leur vie les premiers principes de la Justice, sur ce vain prétexte qu'on la leur avoit violée.

Ils apelloient des Loix odieuses en garantie des actions les plus lâches; & nommoient nécessité, l'injustice & la persidie.

J'ai vû la foi des Contrats bannie, les plus faintes conventions anéanties, toutes les Loix des familles renverses. J'ai vû des debiteurs avares fiers d'une infolente pauvreté, instrumens indignes de la fareur

des

LETTRES

172 des Loix & de la rigueur des tems : feindre un payement au lieu de le faire, & porter le conteau dans le fein de leurs bien-faicteurs.

J'en ai vû d'autres plus indignes encore, acheter presque pour rien, ou plutôt ramaffer de terre des feuilles de chêne, pour les mettre à la place de la sub-

stance des veuves & des orphelins.

L'ai vû naître foudain dans tous les cœurs. une soif insatiable des richesses. J'ai vu seformer en un moment une détestable Conjuration de s'enrichir ; non par un honnête travail & une genereuse industrie; maispar' la ruine du Prince, de l'Etat , & des Concitovens.

l'ai vû un honnête Citoyen dans ces tems malheureux, ne se coucher qu'en disant : j'ai ruine une famille aujourd'hui : j'en

ruineral une autre demain.

Je vais, disoit un autre, avec un homme noir qui porte une Ecritoire à la main & un fer pointu à l'oreille , aff-ffiner tous ceux à qui j'ai de l'obligation.

Un autre disoit, je vois que j'accommode mes affaires : il est vrai que lorsque j'allas il y a trois jours faire un certain payement, ie laissai toute une famille en larmes, que je diffipai la dot de deux honnêtes filles, que j'ôtai l'éducation à un petit garçon; le pere en mourra de douleur; la mere perie de trifteffe : mais je n'ai fait que ce qui est permis par la Loi.

Quel plus grand crime que celui que commet un Ministre, lors qu'il corrompe les mœurs de toute une Nation, dégrad: les ames les plus genereuses, ternit l'eclat

des dignitez, obscurcit la vertu même, & confond la plus haute naissance, dans le

mépris universel?

P Que dira la posterité, lors qu'il lui faudra rougir de la honte de ses Peres? Que dira le peuple naiffant, lors qu'il comparera le fer de ses ayeuls, avec l'or de ceux à qui il doir immédiatement le jour ? Je ne doute pas que les Nobles ne retranchent de leurs quartiers un indigne degré de nobleffe qui les deshonore; & ne laiffent la generation presente dans l'affreux néant où elle s'est mise.

A Paris le 11. de la Lune de Rhamazan 1720.

# LETTRE CXXXIX.

# LE GRAND EUNUQUE à USBEK

### A Paris.

Les choses sont venues à un état, qui ne imaginées que ton départ leur laissoit une impunité entiere : il se passe ici des choses horribles : je tremble moi-même au cruel recit, que je vais te faire.

Zelis allant il y a quelques jours à la Mosquée laissa tomber son voile, & parut presque à visage découvert devant tout le peuple.

l'ai trouvé Zachi couchée avec une de fes Esclaves; chose si défendue par les Loix

du Serrail.

174 LETTRES

J'ai surpris par le plus grand hazard du monde une Lettre que je t'envoye: je n'ai jamais pû découvrir à qui elle étoit adresse.

Hier au soir un jeune garçon fut trouvé dans le Jardin du Serrail, & il se sauva par

deffus les murailles.

Ajoûte à cela ce qui n'est pas parvenu à ma connossilance; car sûrement tu és trahi. J'attens tes ordres, & jusqu'à l'heureux moment que je les recevrais, je vais êtro dans une situation mortelle: mais fit une mets toutes ces femmes à ma discretion ; je ne te répons d'aucune d'elles, & j'aurai tous les jours des nouvelles aussi trisses à te mander.

Du Serrail d'isp than le 1. de Lune de Regeb 1717.

### LETTRE CXL.

# USBER AU PREMIER EUNUQUE.

Au Serrail d'Ispahan.

RÉcevez par cette Lettre un pouvoir fans bornes fur tour le Setrail : commandez avec autant d'autorité que moimême : que la crainte, & la terreur marchent avec vous ; courez d'apartemens en apartemens porter les punitions, & le châtimens ; que tour vive dans la confternation ; que tour fonde en larmes devant vous : intertogez tout le Setrail : commencez par les Efclaves : n'égargnez pas mon mour; amour: que tout subsse vôtre tribunal redontable: mettez au jour les secrets les plus cachez: purssézee leu infame; & faitesy rentrer la vertit bannie: car dés ce moment je mets sur vôtre têre les moindres f.utes qui se commettiont: je soupeonne. Z-lis d'être celle à qui la Lettre que vous avez surprise, s'adressoit: examinez cela avec des yeux de Lynx.

De \*. \* \*. le 11. de la Lune de Zilhagé 1718.

### LETTRE CXLI.

#### NARSIT & USBEK.

#### A Paris.

Le grand Eunuque vient de mourir: le plus vieux des tes Esclaves; j'ai pris sa place, jusques à ce que tu ayes fait connoître sur qui tu veux jetter les yeux.

Deux jours après sa mort on m'apporta une de tes Lettres qui lui étoit adresse: je me suis bien gardé de l'ouvrir: je l'ai envelopée avec respect : & l'ai serrée, jusques à ce que tu m'ayes fait connostre tes

facrées volontez.

Hier un Estave vint au milieu de la mût me dire qu'il avoit trouvé un jeune homme dans le Serrail je me levas j'e-xaminai la chose; & je trouvai que c'étoit une vision.

Je te baiffe les pieds, fablime Seigneur;

276 LETTRES & je te prie de compter sur mon zele s mon experience, & ma vieillesse.

Du Serrail d'ispahan le 5. de la Lune de Gemmads 1. 1718.

# LETTRE CXLII.

### USBEK à NARSIT.

### Au Serrail d'Ispahan.

Mâlheureux que vous êtes, vous avez dans vos mains des Lettres qui contiennent des ordres prompts & violens: le moindre retardement peut me descéperer, & vous demeurez tranquille sous un vain

prétexte! Il se passe des choses horribles: j'ai peutêtre la moitié de mes Esclaves qui méritent la mort : je vous envoye la Lettre que le premier Eunuque m'écrivit là dessus avant de mourir. Si vous aviez ouvert le paquer qui lui est adresse, vous y auriez trouvé des ordres sanglans: lifez les donc ces ordres, & vous périrez si vous ne les executez pass.

De\*. \*. \*. le 25. de la Lune de Chalval 1718,

# LETTRE CXLIII.

# SOLIM & USBEK,

#### A Paris.

SI je gardois plus long-tems le filence, je ferois auffi coupable que tous ces criminels, que tu as dans le Serrail.

l'étois le confident du grand Eunuque, le plus fidéle de tes Esclaves. Lors qu'il se vit près de sa fin, il me fit apeller i & me dit ces paroles: Je me meurs, mais le seul chagrin que j'aye en quittant la vie, c'est que mes derniers regards ayent trouvé les femmes de mon Maître criminelles. Ciel puisse le garantir de tous les malheurs que je prévois : puisse aprés ma mort mon ombre menacante venir avertir ces perfides de leur devoir , & les intimider encore! Voilà les clefs de ces redoutables lieux: va les porter, au plus vieux des Noirs : mais fi après ma mort, il manque de vigilance, songe à en avertir ton Maîrre. En achevant ces mots, il expira dans mes bras.

Je ne îçai ce qu'il ř'écrivit quelque tems avant ât nort fur la conduire de tes femmes : il y a dans le Serrail une Lettre qui autoir porté la terreur avec elle, fi elle avoitété ouverte : Celle que tu as écrite depuis a été furprife à trois lieuß d'ici : je ne îçai ce que c'elf, sour fe tourne malhéureufement.

Cependant tes femmes ne gardent plus aucune retenuë : depuis la mort du grand Eunuque, il femble que tour leur foit per-Teme II. 1,8 LETTRES

mis ; La seule Roxane est restée dans se devoir, & conferve de la modestie. On voit les mœurs se corrompre tous les jours. On ne trouve plus fur le vifage de tes femmes cette vettu mâle & fevere qui v regnoit autrefois : une joye nouvelle repandue dans ces lieux, est un témoignage infaillible felon moi de quelque fatisfaction nouvelle : dans les plus petites choses je remarque des libertez jusqu'alors inconnues, il regne même parmi tes Esclaves une certaine indolence pour leur devoir, & pour l'observation des règles, qui me surprend; ils n'ont plus ce zele ardent pour ton fervice, qui sembloit animer tout le Serrail. Tes femmes ont été huit jours à la cam-

pagne, à une de tes maisons les plus abandonnéer. On dit que l'esclave qui en a soin a été gagné, & qu'un jour avant qu'elles n'artivassent, il avoit fait cacher deux hommes dans un réduit de pierre, qui est dans la mutaille de la principale chambre, d'où ils fortoient le foir, lorsque nous étions retirez. Le vieux Eunuque qui est à present a nôtte este, est un imbecille, à qui l'on fait croîte tout ce qu'on veut.

Je suis agité d'une colere vengetesse contre tant de persidies : & si le Ciel vouloit pour le bien de ton service, que, tu me jupeasse capable de gouverner; je te promets que si tes semmes n'écoient pas verticusses, ai moins elles seroient sideles.

Du Se viil d'Ispahan le 6. de la Lunc de R. biab I. 1719.

# LETTRE CXLIV. Narsità Usbek.

#### A Paris.

Noxane & Zelis ont souhaité d'aller à la Campage ; je n'ai pas crû devoir le leur refuser. Heureux Uibek , tu as des femmes sidèles , & des esclaves vigulans ; je commande en des lieux , où la vertu semble s'être chois un azile: compte qu'il ne s'y passer rien que tes yeux ne puissent soutenit.

Il est arrivé un malheur qui me met en grande peine. Quelques Marchands Armentens nouvellement arrivez à Ispahan; avoient aporté une de tes Lettres pour moi; yai envoyé un Esclave pour la chechet: il a èté volé à son tetout : de maniere que la Lettre est perduë. Ecris-moi donc promptement : car je m'imagine que dans ce changement, tu dois avoir des choses de confequence à um mander.

Du Serrail de Fatmé le 6, de la Lune de Rebiab 1, 1719,

# LETTRE CXLV.

#### Usbek à Solim.

### Au Serrail d'Ispahan.

E te mets le fer à la main. Je te confie ce que j'ai à present dans le monde de plus cher, qui est ma vengeance : Entre dans ce nouvel emploi ; mais n'y porte ni cœur, ni pitie ; i'écris à mes femmes de t'obéir aveuglement : dans la confusion de tant de crimes, elles tomberont devant tesregards. Il faut que je te doive mon bonheur, & mon repos; rends-moi mon Serrail comme je l'ai laiffe, mais commence par l'expier; extermine les coupables, & fais trembler ceux, qui se proposoient de le devenir. Que ne peux tu pas esperer de ton Maître pour des services si signalez ? Il ne tiendra qu'à toi de te mettre au deffus. de ta condition même, & de toutes les técompenses que tu as jamais desirées.

A Paris le 4. de la Lune de Chahban 1719.

### LETTRE CXLVI.

USBEK à SES FEMMES.

Au Serrail d'Ispaban.

P Uiffe cette Lettre être comme la foudre, qui tombe au milieu des éclairs & des tempêtes! Solim est vôtre premier Eunuque, non pas pour vous garder, maispour vous punir. Que tout le Sertail sabaisse devant lui : il doit juger vos actionspasses pour l'avenir, il vous feta vivre fous un joug si rigoureux, que vous regretteres vôtre liberte, si vous ne regret ez pas vôtre vertu.

A Paris le 4. de la Lune de Chahban 1719.

# LETTRE CXLVII.

Usbeka Nessir.

# A Ispahan.

Heureux celui qui connoissant tout le prix d'une vie douce & tranquille, repose son cœur au milieu de sa famille; & ne connost d'autre terre que celle qui lui a donné le jour.

Je vis dans un climat barbare, present à tout ce qui m'importune, absent de tout ce qui m'interesse : une rristesse sombe me suffr faifit; je tombe dans un accablement affreux; il me femble que je m'anéantis, & je ne me retrouve moi même, que lorfqu'une fombre jalousie vient s'allumer, & enfanter dans mon ame la crainte, les soupcons, la haine & les regrets.

Tu me connois, Neffir, tu as toûjours vû dans mon cœur comme dans le tien: je te ferois pitié, fi tu [çavois mon état déplorable: j'attens quelquefois fix mois entiers des nouvelles du Sertail; je compte tous les inftans qui s'écoulent; mon impatience me les allonge toûjours: & lorfque celui qui a été tant attendu, eft prêt d'arriver, il fe fait dans mon cœur une révolution foudaine; ma main tremble d'ouvrir une Lettre fatale: cette inquiétude qui me defesperoit, je la trouve l'état le plus heureux où je puisse être; & je crains d'en fortir par un coup plus cruel pour moi que mille morts.

Mais quelque raison que j'ave eu de sortir de ma Patrie s quoi que je doive ma viei à ma retraite ; je ne puis plus ; Nessir , rester dans cet afficux exil. En ne mourrois-je pas tout de même en proye à mes chagtins ? J'ai presse mille fois Rica de quitter cetre terte étranger e: mais il s'oposé à toutes mes résolutions til m'attache ici par mille prétextes : il semble qu'il air oublié sa patrie ; ou plûtôt il semble qu'il m'ait oublié moi-même ; tant il est insensible à mes déplaisses.

Malheureux que je suis! Je souhaite de revoir ma patrie, peut-être pour devenir plus malheureux encore! Eh qu'y ferai je? Je van raporter ma tête à mes Ennemis. PERSANES. 18.

Ce n'est pas tour: j'entretai dans le Serrali il faut 'que j'y demande compte du tems funeste de mon absence: & si j'y trouve des coupables, que deviendrai je? & si la seule idee m'accable de si loini que sera-ce lorsque ma presence la rendra plus vive? Que fera-ce si faut que j'entende ce que je n'ose imaginer sans fremit? Que sera-ce ensin, s'il faut que des châtimens que je prononcerai moi-même, soient des marques éternelles de ma confusion & de mon dessessir)

J'irai m'enfermer dans des murs plus terribles pour moi, que pour les femmes qui y font gardées; j'y porterai tous mes soupçons; leurs empressements ne mien déroberons rien: dans mon lit, dans leurs bras, je ne joürrai que de mes inquietudes; dans un tems si peu propre aux ressexions, ma jaloufie trouvera à en faire. Rebut indigne de la Nature humaine: Esclaves vils dont le cœur a été fermé pour jamais à tous les sentimens de l'amour, yous ne gemitirez plus sinvôtre condition, si vous connoissez le malvôtre condition, si vous connoissez le mal-

heur de la mienne.

A Paris le 4. de la Lune de Chahban 1712.

# LETTRE CXLVIII.

# ROXANE à USBEK.

A Paris.

Horreur, la nuit, & l'épouvente régnent dans le Serrail : un deiiil affrenze l'environne : un Tigre y exerce à chaque inftant toute sa rage: il a mis dans les suplices deux Eunuques blancs; qui n'ont avoité que leur innocence ; il a vendu une partie de nos-Esclaves : & nous a obligées de changer entre nous celles qui nous restoient. Zachi & Zelis ont recû dans leur chambre, dans l'obscurité de la nuit, un traitement indigne : le sacrilège n'a pas craint de porter sur elles fes viles mains. Il nous tient enfermées chacune dans notre Apartement : & quoique nous y foyons feules, il nous y fait vivre fous le voile : il ne nous est plus pérmis de nous parler : ce seroit un crime de nous écrires nous n'avons plus rien de libre ». que les pleurs.

Une troupe de nouveaux Etinuques effentrée dans le Serrail, où ils nous affigent nuit & jour : nôtre fommeil est fans ceffe interrompu par leuts mélances feinters, ou véritables. Ce qui me confole, c'est que tout ceci ne durera pas long-tems; & que ces peines finitont avec ma vie; elle ne fera pas longue, cruel Ulbek; je ne te donneral pas le tems de faire cestr tous ces outrages.

Du Servail d'Ispanin le 2. de la

Lune de Maharram 1710.

LET-

#### LETTRE CXLIX.

# SOLIM à USBEK.

## A Paris.

TE me plains, magnifique Seigneur, & je te plains: jamais ferviteur fidelle n'eft descendu dans l'affreux desespoir où je suiss' voici tes malheurs & les miens; je ne t'enecris qu'en tremblant.

Je jure par tous les Prophetes du Ciel, que depuis que tu m'as confié tes femmes, j'ai veille nuir & jour fur elles : que je n'ai jamais fufpendu un moment le cours de mes inquictudes : j'ai commencé mon ministre par les châtimens : & je les ai suspendus, fans sortir de mon austerité naturelle.

Mais que te dis je ? Pourquoi te vanter ici une fidelité qui t'a été inutile : oublie tous mes fervices paffèz : regarde, moi comme un traître; & punis-moi de tous les cri-

mes que je n'ai pû empêcher-

Roxane, la superbe Roxane, ô Ciel! à qui se fier desormais? Tu souponnois Zachi, & ru avois pour Roxane une securite entiere: mais sa vertu farouche étoit une cruelle imposture; e civoi le voile de sa perfidie: je l'ai surprise dans les bras d'un homme, qui, des qu'il sest viu découvert, est venu sur moi: il m'a donné deux coups de poignard : les Eunuques accourts au bruit, l'ont entoure. Il s'est défendu long-tems, en a blesse plusseurs; il vouloit même renterer dans la chambre, pour mourir, dificit, s'est de l'accourte de l'accourte de l'origine de l'accourte de l'acc

foit-il, aux yeux de Roxane; mais enfin if a cede au nombre; & il est tombe à nos pieds

Je ne sçais si j'attendrai, sublime Seigneur, res ordres severes; tu as mis ta vangeance en mes mains; je ne dois pas la faire languira

Du Serrail d'Ispahan le 8. de la Eune de Rebiab 1. 1720.

#### LETTRE CL.

## ROXANE à USBEK.

#### A Paris.

Oui, je t'ai trompé; j'ai seduit tes Euznuques: je me suis jouée de ta jalousse s'ai scu de ton affreux Serrail faire un lieu

de delices & de plaisirs.

Je vais mourirs le poison va coulet dansmes veines : car que ferois-je ici, puisque le feul homme, qui sue retenoit à la vie, n'est plus ? Je meurs ; mais mon ombres envole bien accompagnée : je viens d'envoyer devaht moi ces Gardiens facril'ges, qui on r'èpandu le plus beau fang du mondee

Comment as-tu penfe que je tutte aftez credule, pour m'imaginer que je ne fuffe dans le monde, que pour adorer tes caprices? Que pendant que tu te permets tour, to cuffes le droit d'affliger tous mes defirs? Non i j'ai pù vivre dans la fervitude, mas j'ai toù jours été libre, j'ai réformé tes Loix fur celles de la nature ; & mon cíprit s'est toòjours tenu dans l'indépendance.

Tu devrois me rendre graces encore du facrifice que je t'ai fait, de ce que je me suis ataisse jusqu'à re parostre fidelle i de ce que j'ai lâchement gardé dans mon œur, ce e j'aurois du faire parostre à tonac ja verte i enfin de ce que j'ai profané la vertu, co sousse qu'on apellat de ce nom, ma soumission à res fantaisses.

Tu étois étonné de ne point trouver en moi les transports de l'amour : si tu m'avois bien connue, tu y aurois trouvé toute la

violence de la haine.

Mais tu as eu long-tems l'avantage de croire qu'un cœur comme le mien, i tétoit foumis: nous étions tous deux heureux; tu me croyois trompée, & je te trompois,

Ce langage fans doute te paroft nouveau; feroit - il possible qu'après t'avoir accablé de douleur; je te forçasse encore d'admirer mon courage? Mais ç'en est fatt si le poison me consume; ma force m'abandonne; la plume me tombe des mains; je sens affoiblir jusqu'à ma halne; je me meurs.

Du Serrail d'Ispahan le 2. de la Luns de Rebiab I. 1715.

Fin du fecond Tome.

5.9. 7.24





